

http://www.numelyo.bm-lyon.fr

Lectures relatives à la police médicale et faites au Conseil de salubrité de Lyon et du département du Rhône, pendant les années 1826, 1827 et 1828

Auteur : Sainte-Marie, Étienne, 1776-1829

Date:1829

Cote: 431128

Permalien: http://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML\_00GOO0100137001100338388

### LECTURES

RELATIVES.

A LA

# POLICE MÉDICALE.

LYON, IMPRIMERIE DE J.-M. BOURSY, RUE DE LA POULAILLERIE, N.º 19.

### LECTURES

RELATIVES

A LA

# POLICE MÉDICALE,

FAITES

#### AU CONSEIL DE SALUBRITÉ

DE LYON ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNÉ,

PENDANT LES ANNÉES 1826, 1827 ET 1828;

#### PAR ÉTIENNE SAINTE-MARIE,

Docteur en médecine de la faculté de Montpellier, membre du Conseil de salubrité et de la Commission de statistique de Lyon et du département du Rhône, médecin consultant de la Société protestante de prévoyance et de secours mutuels; membre de l'Académie de Lyon, du Cercle littéraire et de la Société de médecine de la même ville; de la Société de médecine-pratique de Montpellier, de la Société de médecine de Toulouse, de la Société médicale de Genève, de la Société de médecine d'Édimbourg, de la Société médico-chirurgicale de Berlin, etc.



#### CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, ET DU COLLÉGE ROYAL DES CHIRURGIENS DE LONDRES, Rue de l'École-de-Médecine, n° 13 bis;

A LONDRES, même maison, 3 Bedfort stret, bedford square;
A RRUXELLES, AU DÉPÔT DE LA LIBRAIRIE MÉDICALE FRANÇAISE.

1829.

VILLE DE LYON
Millioth, du Palais des Arts

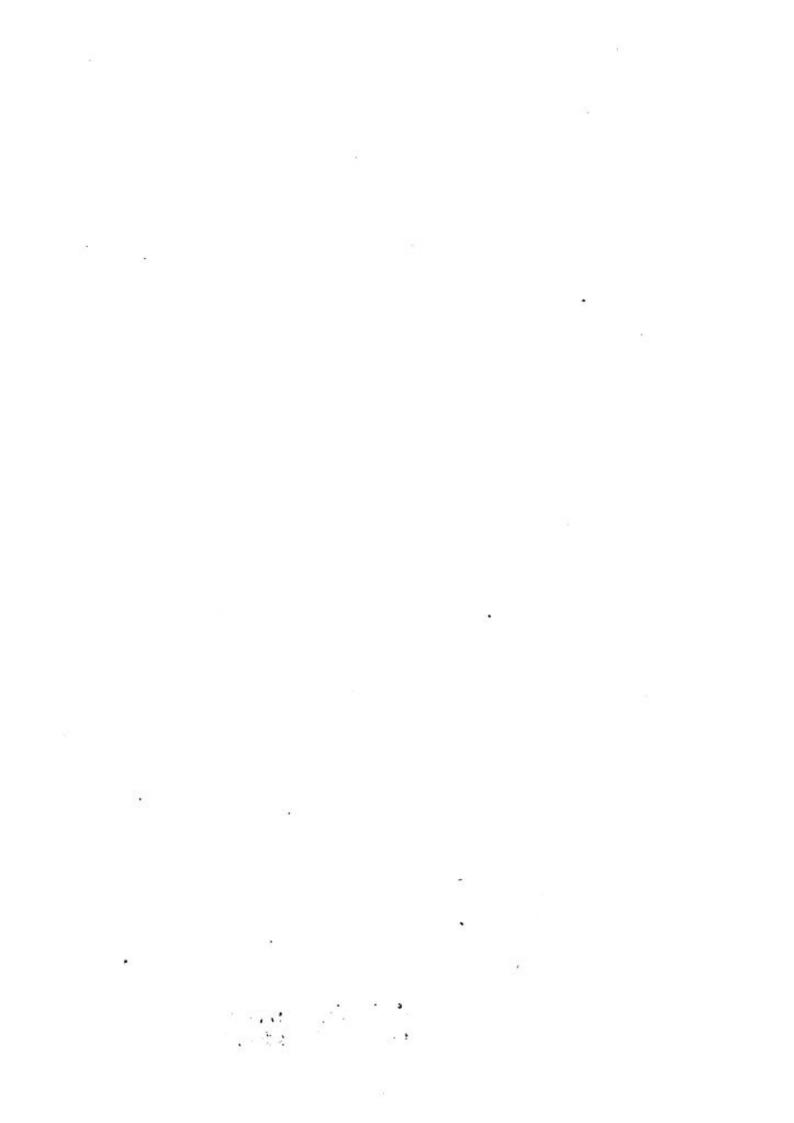

### A MES CHERS ET BONS CONFRÈRES,

MESSIEURS

## J.-F. TERME,

ET

## J.-B. MONFALCON,

SAVANS MODESTES, MÉDECINS CÉLÈBRES, L'HONNEUR DE CETTE CITÉ QUI LES A VUS NAÎTRE.

ÉTIENNE SAINTE-MARIE, D. M. M.

LYON, 13 NOVEMBRE 1828.

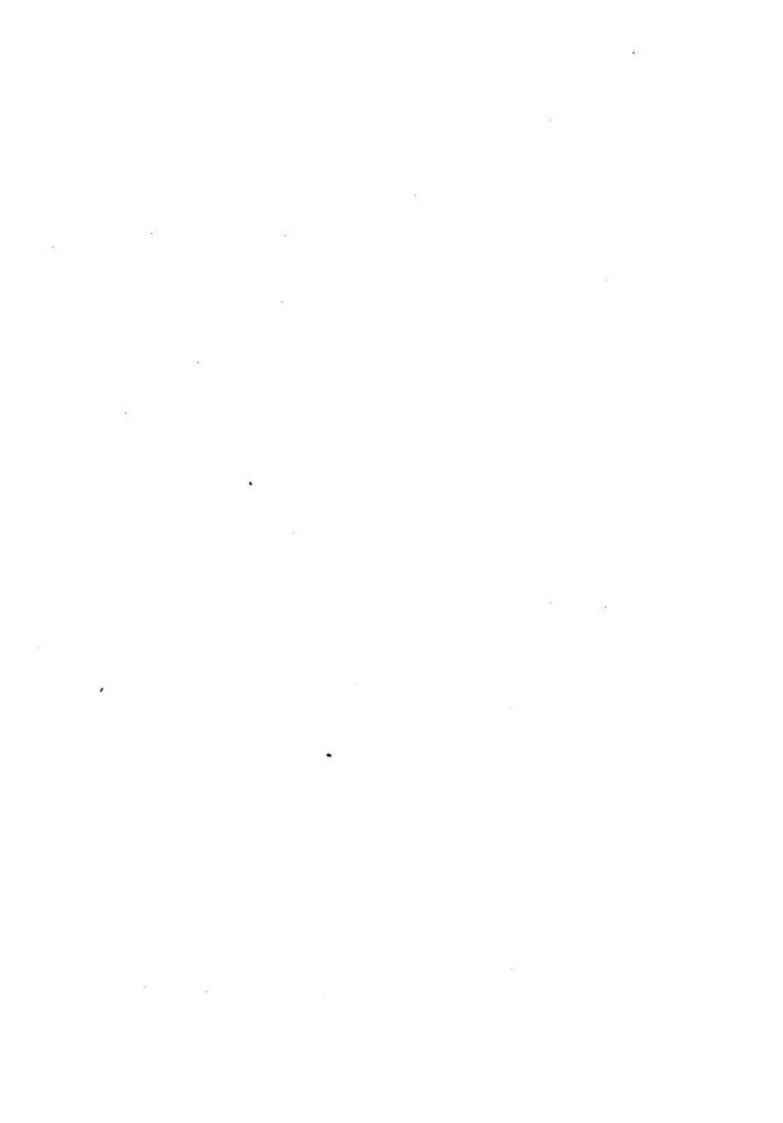

### AVERTISSEMENT.

Ces lectures peuvent être considérées comme formant le second cahier de mon Précis élémentaire de Police médicale. J'éprouve le regret de n'avoir pu suivre le plan que je m'étais d'abord tracé. Le livre a disparu pour faire place à un recueil de consultations administratives sur différens sujets de salubrité publique. Je dois à cet égard quelques explications au lecteur, qui ne remarquera peut-être pas sans surprise ce changement. Placé à côté de l'administration, j'ai dû comprendre les besoins qu'elle est appelée à soulager, et traiter de préférence les questions qui s'appliquent plus spécialement aux localités où elle exerce sa surveillance. Il m'a fallu négliger des

objets d'un intérêt général, dont je pouvais d'ailleurs retarder l'examen, pour m'occuper d'objets d'un intérêt secondaire, local et borné qui exigeaient d'une manière absolue mon attention. C'est ainsi que j'ai interverti l'ordre de mon travail, et que, pour être plus utile, j'ai dû renoncer davantage à la gloire d'auteur.

D'ailleurs, toutes les questions qui m'auraient occupé dans un plan systématique, je les traiterai également dans un plan plus sujet à varier, mais plus conforme à la pratique, et dont le choix n'a pas dépendu de moi. Et combien de fois aussi j'ai généralisé des observations particulières pour reporter aux masses un intérêt qui semblait se concentrer sur quelques individus, et se renfermer dans certaines limites de localité! Les administrateurs et les médecins des villes sujettes aux inondations, ne liront peutêtre pas sans quelque avantage pour leur instruction, les détails dans lesquels je

suis entré en exposant les effets de ce fléau dans la nôtre, et les moyens d'y remédier ou de le rendre moins nuisible. Les inconvéniens attachés aux constructions trop élevées des maisons se font sentir ailleurs qu'à Lyon. L'insalubrité des alimens et des boissons s'applique nécessairement à d'autres marchés qu'à ceux où nous puisons nos moyens journaliers de subsistance. Le tableau des désordres causés par la prostitution, le brigandage des avortemens artificiels, la nécessité d'une réforme à faire dans nos cuisines par rapport aux ustensiles de cuivre, l'utilité de l'huître comme aliment et comme remède, enfin les observations sur l'hydrophobie, peuvent intéresser d'autres individus que les habitans de notre cité et de sa banlieue.

Les circonstances suivantes, en faisant connaître la nature et la règle de notre institution, expliqueront peut-être encore mieux les motifs du changement que j'ai dû faire subir à mon travail. Le Conseil de salubrité de Lyon et du département du Rhône fut institué en 1822: je n'eus pas l'honneur d'en faire partie à son origine et pendant l'exercice du préfet qui le créa; mais peu de temps après, M. le comte de Brosses, ayant été appelé à cette préfecture par la confiance du gouvernement, j'entrai dans le Conseil sous ses auspices, et par le vœu unanime des membres qui le composaient alors. Qu'il me soit permis de confondre ici dans le même sentiment de reconnaissance des noms et des souvenirs qui me sont également chers.

Je n'ai cessé depuis de prendre une part active aux opérations du Conseil, et de contribuer à ses travaux, soit par des observations d'hygiène publique, soit par des rapports sur des établissemens industriels créés ou à créer dans la cité, et auxquels s'appliquait la question de commodo et incommodo. Telle a été l'origine des lectures que je publie aujourd'hui. Voici quelques autres détails qui

Le Conseil de salubrité de Lyon et du département du Rhône fut institué en 1822: je n'eus pas l'honneur d'en faire partie à son origine et pendant l'exercice du préfet qui le créa; mais peu de temps après, M. le comte de Brosses, ayant été appelé à cette préfecture par la confiance du gouvernement, j'entrai dans le Conseil sous ses auspices, et par le vœu unanime des membres qui le composaient alors. Qu'il me soit permis de confondre ici dans le même sentiment de reconnaissance des noms et des souvenirs qui me sont également chers.

Je n'ai cessé depuis de prendre une part active aux opérations du Conseil, et de contribuer à ses travaux, soit par des observations d'hygiène publique, soit par des rapports sur des établissemens industriels créés ou à créer dans la cité, et auxquels s'appliquait la question de commodo et incommodo. Telle a été l'origine des lectures que je publie aujourd'hui. Voici quelques autres détails qui

m'ont paru nécessaires pour compléter cette exposition.

Le Conseil de salubrité, présidé par M. le préfet, s'assemble tous les mois dans un des vastes salons de l'Hôtel de la préfecture. Il est composé de M. Jean-Marie Viricel, docteur en médecine, vice-président; de MM. Etienne Martin, Jean-Baptiste Monfalcon, Isidore Po-Linière, Louis - Vincent Cartier et Etienne Sainte-Marie, docteurs en médecine; de MM. Nicolas Tissier, professeur de chimie à l'Ecole royale des Beaux-Arts, Henry Tabareau, capitaine du génie, et Louis-Furcy Grognier, professeur à l'Ecole royale d'Economie rurale et vétérinaire, secrétaire.

Deux sortes de travaux occupent les séances du Conseil; 1.º les travaux d'ordre dont M. le préfet garde le portefeuille. Ce sont les pétitions, demandes, plaintes et requêtes relatives aux établissemens incommodes ou insalubres. Ces dossiers sont confiés aux membres désignés par M. le préfet pour faire une descente de lieux, visiter les usines ou établissemens et rédiger un rapport sur les inconvéniens attachés à leurs moyens d'exploitation; 2.º les travaux libres; ce sont des projets d'institutions, de réformes, d'améliorations relatifs à la police de salubrité, et plus particulièrement applicables à la ville. Ces dernières lectures donnent lieu à des discussions utiles; elles ont surtout l'avantage de provoquer l'attention de l'autorité sur des négligences et des abus capables de compromettre la santé des citoyens. Les mémoires rassemblés dans cet écrit se rapportent presque tous à cet ordre de considérations.

Des convocations extraordinaires ont lieu pour les cas urgens, fortuits ou imprévus.

Une somme de dix francs par séance est allouée à chaque membre du Conseil pour son droit de présence.

Au moment où je publie ces détails,

le Conseil de salubrité est sur le point d'obtenir une nouvelle organisation qu'il sollicite depuis long-temps. Il a réclamé quelques changemens; il a désiré jouir de toutes ses attributions. Il voudrait que les certificats de décès fussent assujettis à des formes qui les rendissent plus propres à dresser des tables régulières de mortalité. Le canevas de ces certificats lui a offert des blancs à remplir, qui pourraient être mieux ménagés pour l'histoire des épidémies, c'est-à-dire, dans l'intérêt de la science. Il lui a semblé aussi que le service de santé relatif aux visites des filles publiques, quoique bien organisé et exercé par des hommes instruits, n'avait pas produit jusqu'à ce jour dans notre ville le résultat satisfaisant qu'a obtenu le Conseil de salubrité du département de la Seine. Enfin, ses devoirs auprès des magistrats l'obligent d'informer ceux-ci d'une foule de pratiques dangereuses que l'usage a fait tolérer jusqu'à ce jour, ou que le soin

d'intérêts plus importans a rendus moins sensibles à l'administration. Empressé de répondre à tous les appels qui lui ont été faits, présent à toutes les opérations administratives où il était compétent pour voir et pour juger, le Conseil n'a cessé de se rendre digne de la haute confiance qui lui était accordée, et c'est ainsi qu'il a répondu d'une manière victorieuse au reproche de négligence et de nullité que ses détracteurs ont affecté de lui adresser. Nous pourrions demander à nos adversaires quelles sont les parties du service de salubrité que nous avons laissées en souffrance?

Lyon, 13 novembre 1828.



### LECTURES

RELATIVES

## A LA POLICE MÉDICALE,

FAITES AU CONSEIL DE SALUBRITÉ

DE LYON ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE.

LE but de cet écrit, tracé à la hâte et pour remplir l'engagement que m'impose mon tour de lecture, est d'exposer ou d'indiquer quelques vues locales de salubrité publique, c'est-à-dire, qui se rapportent à la ville de Lyon. Les notions générales que je serai dans le cas d'y comprendre, ne se rattacheront que secondairement à mon sujet: elles formeront en quelque sorte le second plan de mon tableau. Nous sommes institués, avant toutes choses, pour être utiles à nos concitoyens, et pour proposer à l'autorité supérieure, qui daigne nous admettre à quelques-unes de ses délibérations, les réformes, les

changemens et les améliorations que réclame dans les questions de notre compétence l'intérêt du pays.

L'état provisoire du Conseil de salubrité a cessé par l'organisation définitive de son bureau, exécutée sous les auspices de M. le Préfet, dans l'une de nos précédentes séances. Cette stabilité de choses, en donnant plus de consistance à notre institution, impose à chacun de nous une plus grande responsabilité et des devoirs plus importans. Notre tâche s'accroît encore par l'état habituel des localités. Basse, humide, mal percée et exposée à l'invasion d'élémens destructeurs, cette ville, l'une des plus grandes et des plus malpropres qui soient en Europe, a besoin plus qu'aucune autre d'un conseil de salubrité actif et vigilant.

La nécessité multipliera dans la suite les institutions semblables à la nôtre. Je prévois qu'un jour chaque ville, chaque villageaura son conseil de salubrité. Ces conseils seront peut-être même érigés en magistrature : déjà la sûreté publique jouit de cet avantage ; si l'administration voit par elle, certainement son autre œil est la salubrité, et celui-ci, outre l'horizon qui lui est propre, embrasse aussi une partie des objets qui s'offrent à la contemplation de l'autre; car une foule de notions concernant la sûreté des

citoyens sont puisées dans les documens relatifs à la salubrité publique.

Au reste, la science de la salubrité se perfectionnera comme toutes les autres connaissances humaines; elle pourra même, avec le temps, devenir si simple, si commune, si populaire, que ces conseils conservateurs, dont il faut bien reconnaître aujourd'hui l'importance et même la nécessité, n'auront plus que des attributions négatives ou du moins fort bornées. J'aperçois à travers le massif des siècles, et malgré les torrens de ténèbres que l'âge présent verse et accumule sur ces âges lointains, une époque où les hommes, mieux éclairés sur les intérêts qui les touchent de plus près, et réglés dans leurs rapports par un pacte social mieux entendu, détesteront les villes, regarderont leur séjour comme une habitude des temps barbares, et émigreront dans les champs pour leur santé, pour leur bonheur, pour la sûreté autant que pour l'agrément de leurs communications, et pour le libre exercice des deux plus grands élémens de leur puissance, l'agriculture et l'industrie.

Des milliers de siècles s'écouleront peut-être avant que cette prédiction s'accomplisse, ou que ces vœux se réalisent. De grandes cités sont debout, et la multitude se pressera long-temps encore dans leur enceinte. Occupons-nous donc de l'époque présente, et surtout des besoins actuels de notre ville par rapport à la salubrité publique.

### PREMIÈRE LECTURE.

ÉDIFICES RÉCEMMENT CONSTRUITS.

Aux judicieuses et savantes observations que vous a présentées M. Viricel, sur les bâtimens en construction qui s'élèvent de toutes parts dans la cité et ses faubourgs, j'ajouterai quelques remarques sur des abus qui ont plus particulièrement fixé mon attention.

Dans aucune ville de l'Europe, les maisons ne sont aussi élevées qu'à Lyon. Il faut excepter pourtant Vienne en Autriche, où la plupart des maisons ont cinq ou six étages, où plusieurs même en ont huit ou neuf. Ce n'est pas tout-àfait la même chose dans les vingt-un faubourgs qui flanquent cette capitale des Césars: les maisons n'y sont élevées qu'à deux étages, à trois au plus. Le célèbre Quarin, premier médecin de l'empereur Joseph II, dont j'ai traduit en français le Traité des maladies chroniques, se plaignait du grand nombre d'hémoptysies ou crachemens de sang qui régnaient à Vienne, et il les attribuait aux brusques changemens de l'atmosphère et à la prodigieuse hauteur des maisons.

<sup>1</sup> Observations pratiques sur les maladies chroniques,

Les bâtimens très-élevés n'ont aucun inconvénient sur les places publiques; on pourrait encore les tolérer dans les rues larges et fort espacées; ils sont même utiles à la salubrité dans les villes méridionales de l'Europe, où la chaleur et la sécheresse dominent pendant huit ou neuf mois de l'année, et où l'on doit rechercher et favoriser tous les moyens capables de procurer de l'ombre et une fraîcheur salutaire : mais nos localités nous obligent de réduire cet usage à de justes bornes, et voici les inconvéniens que je lui trouve par rapport à nous. 1.º Nos rues étant pour la plupart fort étroites, ces constructions gigantesques nuisent à la libre circulation de l'air et de la lumière dans les habitations les plus voisines du sol. Elles y sont une source continuelle d'humidité, d'infection et d'étiolement pour les Lyonnais qui passent leur vie dans des boutiques, magasins et comptoirs, et c'est le plus grand nombre; car la ville est essentiellement marchande. Kotzbuë l'a exprimé d'une manière exagérée, mais pittoresque, dans ses Souvenirs de Paris. Je n'ai pas trouvé à Lyon, dit-il, une maison où il n'y eût

par Joseph Quarin, premier médecin de l'empereur Joseph II, ouvrage traduit du latin et augmenté de notes, par Etienne Sainte-Marie, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, in-8°. Paris, 1807, p. 56.

quelque chose à vendre. 2.º Comme l'on n'a pas le soin d'agrandir les cours intérieures en proportion de la hauteur que l'on donne aux édifices, il en résulte que ces cours deviennent des puits infects, des cloaques dégoûtans dont la puanteur pénètre dans les appartemens inférieurs qui s'ouvrent sur elles ou qui en reçoivent leur jour. C'est surtout dans les temps de pluie, ou dans l'été aux approches des orages, qu'il faut visiter ces cours pour se faire une idée de l'air étouffant et corrompu qu'on y respire. 3.º On a beaucoup construit, dans ces derniers temps, sur les revers des coteaux qui couronnent la ville au nord. Plusieurs des hautes maisons élevées sur ce terrain en talus manquent de solidité, et l'on m'a assuré que dans quelquesunes les propriétaires, après toutes les constructions terminées, avaient été obligés de faire reprendre en sous-œuvre quelques maçonneries souterraines et d'appuyer les murs des caves par des contre-murs. Ajoutons, pour ne laisser rien à dire sur cet abus, que plusieurs propriétairesconstructeurs, dans des vues très-répréhensibles d'économie, se sont passés d'architectes, et ont trop légèrement confié à des maçons sans expérience tous les soins de prudence et de solidité que réclamait l'érection de ces édifices imposans.

On veille aujourd'hui, avec plus d'attention

qu'autrefois, à l'alignement des rues; il est même expressément recommmandé dans les ordonnances sur la voirie. Le vulgaire, qui en jouit, n'y voit qu'un moyen d'élégance et d'agrément, et une facilité plus grande pour aller et venir offerte aux piétons et aux voitures; mais le philanthrope, l'ami des hommes, en voyant disparaître peu-à-peu ces rues inégales et tortueuses dont l'aspect blesse sa vue, se réjouit d'une amélioration qui est une puissante cause d'assainissement, en ce qu'elle rend plus facile la libre circulation de l'air et de la lumière.

Je ne saurais terminer cet article sans exprimer le désir de voir la France adopter un usage qui prend singulièrement faveur en Angleterre depuis quelques années. La campagne, à quelques milles de Londres, se couvre chaque jour de maisonnettes élevées au milieu d'un ou de deux arpens de terre, avec salle d'ombrage, jardin, petit verger, trois ou quatre pièces au rez-de-chaussée et autant au-dessus, et dont le prix varie de 600 à 1,200 livres sterling. Ce sont des retraites champêtres, ménagées à la vieillesse qui a des goûts simples et l'habitude d'une vie retirée, à l'homme studieux qui connaît les charmes de la solitude, au célibataire qui n'aime plus les intrigues et le tumulte des villes, au marchand qui, à force de privations, d'ordre et d'économie, a réalisé de modiques capitaux'. Cet usage a quelque chose de touchant, en ce qu'il se rapporte à une classe d'hommes respectable et à peine remarquée dans la société. L'industrie et le génie des arts s'épuisent ailleurs en efforts et en combinaisons pour satisfaire les goûts exigeans et fantasques du luxe et de l'opulence; ici, c'est à l'aisance simple, modeste et obscure qu'ils consacrent leurs soins. On a vu aux environs de Paris, depuis très-peu de temps, quelques-unes de ces paisibles habitations. Il est bon de les faire connaître et d'en répandre le goût dans une ville telle que la nôtre, où les petites fortunes sont nombreuses, et généralement privées du plaisir de se satisfaire faute de jouissances à leur portée<sup>2</sup>. Imitons les anciens

O rus, quando ego te aspiciam? quandoque licebit Nunc veterum libris, nunc somno, et inertibus horis, Ducere sollicitæ jucunda oblivia vitæ? (Hor. Sat. l. II.)

Voici quelques détails qui m'ont été transmis sur ces maisonnettes, très-communes à quelques milles de Londres et de Philadelphie, et connues dans ces pays sous le nom de Cottages, que les Anglais prononcent cottèges: on les construit sur la lisière des routes. On réserve en dehors de la grille un trottoir sous lequel est pratiquée une ouverture recouverte d'une trappe en fer qui communique avec les caves creusées sous le parterre; c'est par cette ouverture qu'on reçoit les différentes provisions, notamment les comestibles. Dans les localités où la disposition

Romains qui pillaient les usages des peuples voisins, toutes les fois que ces usages pouvaient leur assurer une plus grande supériorité politique ou de plus grandes satisfactions domestiques; et l'on sait que ce fut là une des principales causes de leur supériorité et de leur élévation.

des terrains le permet, on place les cuisines dans les caves, sous l'arrière-corps du bâtiment. Enfin, quelle que soit la localité, le service n'entre presque jamais par la même porte que les maîtres. En général, chaque habitation a un salon nommé parloir, auprès de l'entrée. La grille qui sépare le parterre du trottoir repose sur un mur en cailloutage de diverses couleurs, construit à peu de frais et produisant de l'effet. Le parterre occupe environ trente pieds de profondeur sur toute la face de la maison. Le premier bâtiment renferme un ou deux petits salons au rez-de-chaussée, deux ou trois petites chambres au premier étage, des jacobines au-dessus. Le second bâtiment est un cabinet à laver la vaisselle, quelquefois une cuisine lorsqu'elle ne peut être placée dans la cave, et toujours un petit office pour les verres et les couteaux; un jardin potager et fruitier derrière, à l'extrémité duquel se trouvent placées une petite écurie et une petite remise, renfermant toujours un cabinet pour les harnais. Il règne une grande propreté dans toutes ces habitations. Pour s'en faire une idée, il suffira de savoir que les rampes d'escaliers sont en bois dur, cirées et frottées tous les jours; on étend sur les marches un tapis qui est arrêté à chaque degré par une baguette en acier poli, dont l'extrémité est en cuivre également poli. Chaque cabinet d'aisance renferme une fontaine de laquelle jaillit, par la simple pression du doigt sur un houton, une eau pure qui nettoie le passage.

### DEUXIÈME LECTURE.

INONDATIONS.

IL faut bien parler des inondations dans une ville où elles se renouvellent si souvent. Ailleurs, elles n'ont d'autre mauvais effet que celui de l'humidité; mais ici elles sont la source de maladies infiniment graves, dont l'humidité est la moindre cause. Je ferai bientôt connaître comment nos rivières, sorties de leur lit, occasionnent ces maladies, et j'indiquerai un moyen simple et sûr de nous préserver des effets dangereux qui résultent de ces débordemens. Exposons d'abord quelques faits.

La rue Basseville, ainsi nommée sans doute de l'abaissement du sol ou terrain sur lequel on l'a percée, est une des premières inondées à l'époque des grosses eaux. Il en est de même pour la rue Écorchebœuf. Rarement appelé comme médecin dans cette dernière, je ne sais trop ce qu'éprouve la population qui l'habite lorsque nos rivières sont débordées. Je suis mieux informé de ce qui se passe alors dans la rue Basseville où j'ai souvent porté les secours de mon art. Dix-huit ans d'exercice et d'observa-

tions m'ont appris qu'aucune rue ne rassemble si souvent et dans un si petit espace un pareil nombre de maladies graves'. J'y ai traité, dans la période de dix-huit années, dix typhus ou fièvres typhoïdes, soit lorsque les rivières débordent, soit aussi lorsque les rivières grossies, mais encore contenues dans leur lit, pénètrent par des filtrations ou écoulemens souterrains dans les caves des maisons. J'ai souvent cherché à me rendre compte de cette prédominance relative de maladies dangereuses dans un quartier aussi borné, soit pour l'étendue, soit pour le nombre de ses habitans; et voici les circonstances de localité qui ont plus particulièrement fixé mon attention : de vastes ateliers de teinture se font remarquer dans cette rue, et l'on y souffre l'étendage des tissus teints au-devant des maisons. Mais dans des rues plus étroites encore, et où les teinturiers sont encore plus nombreux et prennent la même liberté pour faire sécher les étoffes et les écheveaux sortant de leurs chaudières, rien de semblable n'est observé. Faut-il accuser plutôt les vapeurs délétères d'un vaste

Cette rue figure au recensement de 1823 pour 8 maisons, 91 ménages, 297 individus. Elle était autrefois beaucoup plus basse, mais des remblais réitérés ont exhaussé peu à peu son sol jusqu'au niveau où nous le voyons aujourd'hui.

égout qui s'ouvrait dans cette rue aux deux tiers de sa longueur, et qu'on a bouché depuis quelque temps? Mais des égouts pareils existent dans d'autres quartiers de la ville, à la place du Change, etc., et l'on n'entend point dire que des maladies dangereuses s'y manifestent plus souvent qu'ailleurs. On serait mieux fondé peutêtre à regarder comme des causes d'insalubrité pour cette rue : 1.º une impasse malpropre et puante qui s'ouvre près de la rue Henri; 2.º une rue étroite qui la coupe à angle droit, ayant douze à quatorze pieds de largeur, bordée de maisons fort élevées, dont les bas ou rez-dechaussée ne sont pas habités, où personne ou presque personne ne passe, et où le balai des employés au nettoiement de la ville ne laisse que rarement apercevoir ses traces. Ces circonstances ne doivent point être omises dans l'estimation des causes, par rapport aux accidens dont je parle, mais elles contribuent beaucoup moins à les produire que les inondations, soit manifestes et à la surface du sol, soit souterraines et bornées seulement aux caves, auxquelles cette rue est plus particulièrement exposée. Je parle, au reste, de cette rue dans l'état où elle était il y a deux ou trois ans; car je sais que depuis cette époque on a réparé, ou, pour employer une expression plus technique, on a

relevé le pavé qui la couvre, et j'ignore absolument, faute d'observations ultérieures en assez grand nombre, les améliorations que la santé de ses habitans a pu en recevoir.

On désire sans doute connaître les causes que j'ai promis d'indiquer, et qui rendent si dangereux pour notre ville les effets des inondations dans les quartiers qui les éprouvent. L'eau, dans les grandes crues des rivières, pénètre dans les réservoirs ou fosses des latrines, s'imprègne facilement des principes putrides qu'elle y rencontre, et se mêlant ensuite à l'eau des puits et des sources, y introduit des germes de contagion et de mort. Ainsi détériorée, sa stagnation seule est déjà pestilentielle, par les vapeurs délétères qui s'en exhalent. Telle est, à mon avis, la cause principale de ces typhus qui ont désolé les rues Bellecordière et Bourchanin, il y a quelques années, après une inondation célèbre dans les annales de cette ville. L'humidité du sol, des flaques d'eau dans les caves, la décomposition même de l'eau dans des lieux privés d'air et de lumière, ne peuvent expliquer tous les accidens; il faut encore mettre en ligne de compte les principes destructeurs dont l'eau s'est chargée et imprégnée dans ses divers passages, principes que le défaut d'écoulement a dû rendre plus actifs et plus dangereux.

Il existe cependant un moyen bien simple et d'un emploi bien facile pour prévenir ces maladies qui déciment quelquefois, et ce calcul n'a rien d'exagéré, la population d'un quartier dans un rayon assez étendu: ce serait d'obliger les propriétaires des maisons à faire bétonner leurs fosses d'aisance. Il en résulterait pour eux quelques frais, quelques avances, dont ils pourraient aisément se rembourser moyennant une faible augmentation des prix de loyers. L'autorité locale avait connu les avantages de ces constructions lorqu'elle prit, il y a douze à quinze ans, un arrêté qui les rendait obligatoires pour tous les propriétaires dans l'intérieur de la ville. Qu'est devenu cet arrêté, et quel bien a-t-il opéré ? Il a eu le sort commun à la plupart des choses utiles, il a seulement reçu un commencement d'exécution.

### TROISIÈME LECTURE.

REFORME A FAIRE DE QUELQUES USAGES TOLERES JUSQU'A PRÉSENT.

Pour compléter les vues exposées ci-dessus, je me hâte d'ajouter qu'il existe dans cette ville, où la population se presse sur un espace trop étroit, un grand nombre d'ateliers consacrés à la fabrication d'objets d'arts ou d'industrie, et donnant lieu à des émanations incommodes ou dangereuses. Il serait utile que l'autorité, au fur et à mesure des plaintes qui lui seraient portées contre ces établissemens, les rejetât peu à peu hors de la ville. Déjà les cimetières y sont établis; un assez grand nombre d'ateliers s'y fait remarquer; d'autres, que l'on tolère encore dans l'enceinte des murs, et qui paraissent n'attendre pour déloger qu'un congé administratif, iront y chercher une lumière plus pure, un espace dont ils ont besoin et qui ne sera plus borné par des rues et des maisons, et enfin un isolement utile à la perfection des produits autant qu'à la santé de ceux qui les exécutent. Les hôpitaux eux-mêmes subiront aussi cette

loi. Et dès-lors, à quoi servent tous ces ornemens, tous ces embellissemens que l'on prodigue dans l'intérieur des villes à ces palais de la douleur, destinés, un peu plus tard et par la nature même de leur institution, à éprouver une émigration commandée par tous les genres d'intérêt?

Un autre abus m'a vivement frappé, et, quoiqu'il ait une connexion moins étroite avec les précédens, c'est cependant ici le cas de le signaler. Dans quelques rues les maréchaux sont dans l'usage de ferrer les chevaux au-devant de leurs ateliers; les deux tiers et même les trois quarts de l'espace que la rue offre en largeur sont occupés quelquefois par l'animal que l'on ferre, et par ceux qui exécutent cette opération de maréchalerie ou qui y concourent. Il en résulte pour les passans les plus graves inconvéniens. La même observation s'applique à d'autres rues étroites où l'on tient des chevaux en pension, et où beaucoup de soins de propreté relatifs à ces animaux ont lieu, lorsque le temps le permet, hors des écuries. On ne saurait donc trop applaudir à un arrêté de M. le maire de la Guillotière, pris en mai ou juin 1824 si ma mémoire est fidèle, et qui défend aux maréchaux de ferrer les chevaux sur la voie publique, parçe que cette opération peut s'exécuter aussi bien sur le derrière des forges.

### QUATRIÈME LECTURE.

MÉPHITISME DES MURS.

L'un de vous, Messieurs, vous a indiqué un moyen ingénieux d'assainir l'Hôtel-Dieu, et qui consiste à faire quelques ouvertures dans le bas de la façade imposante que présente le côté oriental de ce vaste édifice. L'intérieur de la maison est aussi susceptible, sous le rapport de la salubrité, de quelques améliorations et changemens que je ne me propose pas d'indiquer tous ici. Je me borne, pour le moment, à signaler une cause d'insalubrité qui semble moins remarquée que les autres, et qui n'existe pas seulement pour les hôpitaux, mais encore pour les ouvroirs, les ateliers, les prisons, en un mot pour tous les lieux où les hommes sont rassemblés en grand nombre.

Dans l'article Hygiène publique de l'Encyclopédie méthodique, que le Dictionnaire des sciences médicales a reproduit dans tout son contenu, M. Hallé prétend qu'il ne comprend point ce que Moïse entendait par la lèpre des murs, et quelle utilité on pouvait retirer des purifications qu'il fallait, selon la loi judaïque, leur faire subir. Sans avoir l'érudition de M. Hallé sur l'hygiène publique et privée, je crois comprendre fort bien, comme le démontrera la suite de cet article, ce qu'était aux yeux de Moïse la lèpre des murs. On pourrait tirer du Pentateuque un cours étendu d'hygiène, soit physique, soit morale, et je suis très-disposé à croire avec J.-J. Rousseau que Moïse a été l'un des plus grands législateurs qui aient existé. (Contrat Social, liv. II, chap. 7.)

On peut déjà prendre une idée de la lèpre des murs, en recherchant et examinant l'origine et les causes d'un usage moderne, généralement suivi en Italie. Dans les régions septentrionales de l'Europe, la phthisie pulmonaire n'est point contagieuse, ou ne l'est que rarement et dans certaines circonstances données; mais en Italie elle acquiert facilement une énergie qui la rend susceptible de communication. Les médecins les plus distingués de ce pays professent la plupart cette opinion. Morgagni, le premier de tous peut-être, en s'excusant auprès de son correspondant du verbiage qui règne dans sa lettre sur la phthisie pulmonaire, dit qu'il a à peine disséqué un seul phthisique dans sa jeunesse, pour éviter une maladie que l'on peut gagner de cette manière, et que devenu vieux il s'est

également abstenu de ces autopsies, pour préserver du même danger les jeunes gens studieux qui assistaient à ses exercices anatomiques. C'est par une raison non moins ridicule dans la bouche ou sous la plume d'un médecin dont le devoir est un devouement continuel, qu'il explique le silence absolu de Vasalva, son maître, sur la phthisie pulmonaire : on sait, dit-il, qu'il avait été menacé de cette maladie dans sa jeunesse.

Quoi qu'il en soit, cette opinion, que la phthisie pulmonaire est contagieuse, domine généralement en Italie, et l'on a grand soin de détruire, après la mort des malades, tous les linges, toutes les hardes, toutes les couchettes, tous les vêtemens qui leur ont appartenu, et jusqu'au mobilier des chambres qu'ils ont occupées. On pousse les précautions plus loin encore : on gratte les murs, on les recrépit, et l'on enlève avec la scie ou le rabot les couches superficielles des boiseries happées dans les murailles, qu'on ne peut aussi facilement livrer aux flammes.

Ce que je vais dire à présent du méphitisme des murs, étant plus général, fera peut-être mieux comprendre l'esprit et le sens de la loi judaïque que cette coutume, que cet usage, bornés, je crois, à la seule Italie. Des produits délétères s'exhalent sans cesse du corps de l'homme par la respiration et par la sueur, dans l'état même de la plus parfaite santé. La quantité de ces produits et leur insalubrité sont encore augmentées dans l'état de maladie en général, et plus particulièrement dans certaines circonstances pathologiques. Ces vapeurs s'attachent aux vêtemens, aux boiseries des intérieurs, et plus particulièrement aux pierres des murailles, à celles surtout qui sont de nature poreuse. Là, elles sont condensées et fixées par l'humidité de la transpiration, et se réexhalent ensuite peu à peu, mais seulement en partie. Les ventilateurs, qui renouvellent l'air, sont presque sans effet par rapport au méphitisme des murs ; les vapeurs désinfectantes lavent bien l'atmosphère des souillures dont elle est imprégnée; mais l'infection des murs échappe en général à leur action.

Ce méphitisme dont je viens d'exposer la théorie, est quelquefois fort profond. Ainsi M. Cadet-de-Vaux, dans un rapport présenté au ministre de l'intérieur sur cette cause d'insalubrité des établissemens publics, imprimé par ordre du ministre en l'an IX ou en l'an X, dit s'être assuré, par des expériences positives, faites dans les latrines de l'Hôtel-des-Invalides, que ce méphitisme s'étendait jusqu'à un pied et demi dans les pierres, et l'auteur de ces

recherches a grand soin de nous apprendre que c'est sur les pierres des cabinets et non sur celles des fosses qu'il les a faites, et qu'elles lui ont donné ce résultat; d'où il faut conclure que cette infection murale, toute incroyable qu'elle peut paraître, n'est encore estimée ici qu'à minori.

Autre particularité remarquable : ce méphitisme est aussi durable, aussi difficile à neutraliser qu'il est pénétrant et profond. Lorsque le donjon de Vincennes, sous le ministère de Malesherbes, cessa d'être une prison d'état, quelques personnes qui y avaient été renfermées, le visitant alors de nouveau et par curiosité, y remarquèrent, malgré son élévation prodigieuse et son exposition à l'air libre, la même odeur qui les avait frappées en y entrant la première fois.

Il n'est aucun médecin qui n'ait remarqué l'odeur propre à la salivation mercurielle et aux abcès qui se forment dans l'intérieur de la bouche; l'odeur acide de la sueur dans certaines affections catarrhales; l'odeur de terre fraîchement remuée que répandent, en soulevant leurs couvertures, certains malades atteints de fièvres typhoïdes commençantes; l'odeur de souris, qu'exhalent les personnes frappées d'apoplexie; l'odeur particulière à l'aliénation mentale, et que la plupart des auteurs qui ont écrit sur ce genre

de maladies n'ont pas oublié de caractériser. M. Esquirol surtout s'exprime très-positivement à cet égard : la sueur des aliénés, dit-il, est généralement très-fétide; elle a un caractère particulier, qui se fait remarquer quelque soin de propreté qu'ils aient, et qui s'imprègne aux meubles et aux vêtemens d'une manière durable. Je pourrais ajouter à ces faits plusieurs observations qui me sont propres ; je me borne à la suivante: j'ai soigné un malade qui succomba à la mortification des orteils décrite par Pott, et qui répandit pendant vingt jours autour de lui et à une très-grande distance l'odeur la plus infecte; elle s'attacha avec une si grande ténanacité aux murs et aux boiseries de la chambre où il expira, que, rappelé plus de six mois après pour voir un malade dans la même pièce, j'y retrouvai la même odeur de pourriture et de corruption que le premier y avait déposée.

L'art de guérir, pour le dire en passant, n'a point fait à l'odorat d'assez nombreux appels. Il a trop méprisé les témoignages souvent peu fidèles de ce sens léger et frivole. Dans nos recherches sur la nature et les causes des maladies, l'odorat peut cependant apporter son contingent d'observations, dont il ne faut pas se priver sans doute, mais auxquelles il est bon de n'accorder qu'une confiance modérée.

M. Cadet-de-Vaux propose contre le méphitisme des murs de les enduire de lait de chaux, et de combiner ce lait avec des substances huileuses et résineuses, pour le fixer contre les murailles et l'incorporer dans la pierre. Il dit à ce sujet qu'ayant été chargé, par un arrêt du parlement, d'exhumer un cadavre dont la putréfaction était avancée, il ramena ce corps presque pourri à un état tout-à-fait inodore, par l'emploi du lait de chaux. Dans les petites villes de France où l'on fait des cours d'anatomie, et où l'on est obligé de ménager les cadavres par l'extrême difficulté de les renouveler, c'est encore le lait de chaux qu'on emploie pour faire servir, pendant un ou deux mois, le même sujet aux démonstrations.

Quand on fait un rapprochement de ces procédés avec l'emploi très-anciennement connu de la chaux pure ou délitée, pour opérer la prompte décomposition des cadavres, avec les propriétés également connues de l'acide hydro-chlorique, avec celles du chlorure de chaux trouvé par Davy; enfin avec les acides désinfectans de Guyton-Morveau et la théorie d'après laquelle ce célèbre chimiste a établi leur utilité, l'on est bien près, je crois, d'une découverte qui a fait grand bruit dans ces derniers temps, celle de M. Labarraque. Le chlore seul eût altéré en

quelque sorte les tissus; il est au moins bien certain qu'il les jaunit, ce qui est déjà une altération commencée. Combiné avec la chaux, il se borne à les désinfecter. M. Labarraque a donc moins fait une découverte qu'il n'a heureusement rapproché, rendu plus maniables et soumis aux lois d'une théorie plus claire et plus régulière des moyens connus avant lui '. Les acides de Guyton ont encore moins peut-être le mérite de l'invention, quand on se rappelle que les anciens, aux fêtes de Palès qui se célébraient tous les printemps, étaient dans l'usage de purifier les étables en y faisant brûler du soufre. La combustion du soufre à l'air libre produit de l'acide sulfurique plutôt que de l'acide sulfureux, par la décomposition de l'atmosphère qui a lieu dans cette opération, et qui détermine la combinaison d'une trèsgrande quantité d'oxigène avec le soufre. Les

<sup>&#</sup>x27;J'ose espérer qu'on ne me fera pas l'injustice de croire que j'ai confondu le lait de chaux et le chlore dans leur manière d'agir. Je sais qu'elle est très-différente. Le lait de chaux dégage l'ammoniaque des matières animales en putréfaction, s'empare de l'acide carbonique et suspend la fermentation putride; le chlore, au contraire, se combine avec l'hydrogène des corps organiques, et, en leur enlevant ce principal agent de leur décomposition à l'état de mort, empêche la putréfaction de continuer.

anciens ne savaient pas trop sans doute ce qu'ils faisaient; mais ils arrivaient par l'empirisme aux mêmes résultats que nous obtenons par des méthodes précises et raisonnées; et lorsque nous croyons découvrir, nous ne faisons souvent que traduire des pratiques routinières et surannées dans le langage et les théories de nos sciences positives. La vraie érudition est aussi nécessaire dans les sciences que la vraie imagination l'est incontestablement dans les arts d'imitation.

## CINQUIÈME LECTURE.

INSALUBRITE DES ALIMENS ET DES BOISSONS.

Un membre du Conseil, dans une précédente séance, s'est plaint d'un abus qui se renouvelle fréquemment dans cette ville : il a annoncé que beaucoup de veaux étaient tués peu de jours après leur naissance, et fournissaient ainsi à nos tables un aliment tout-à-fait insalubre. Le même usage pernicieux avait lieu à Paris, il y a vingt-trois ans, et, dans le mois de ventôse an XI (mars 1803), le préfet de police de la Seine publia, sur la vente des veaux, un arrêté composé d'un très-grand nombre d'articles ; lequel, entr'autres dispositions, défendait, sous peine de confiscation et de 300 fr. d'amende, la vente des veaux qui n'auraient pas au moins six semaines. On pourrait facilement généraliser de semblables arrêtés, et les étendre à beaucoup de substances qui servent à la réparation de nos corps comme alimens ou comme boissons.

Les Romains avaient des officiers préposés à l'examen des marchés aux vivres, et qu'ils appelaient nundinarum cibalium inspectores. À Paris,

des commissaires placés aux différentes barrières ne laissent pénétrer dans la ville que les alimens dont ils ont constaté la bonne qualité. En outre, des agens de police parcourent les nombreux marchés, et font une seconde inspection des comestibles qui s'y vendent, parce que ceuxci ayant passé la barrière en bon état, peuvent avoir subi des détériorations qui en rendent l'emploi ultérieur plus ou moins dangereux, les uns pour avoir été gardés trop long-temps et avoir perdu le moment de la vente, les autres pour avoir été conservés sans précaution. Rien de semblable, je crois, n'existe encore à Lyon. Cependant que de raisons n'aurait-on pas pour adopter de pareilles mesures! Les maladies épidémiques, ou populaires pour parler le langage des anciens, qui proviennent de cette cause, sont presque aussi nombreuses que celles qui naissent de l'altération de l'air ou de l'irrégularité des saisons. On sait à quelle nullité les nouvelles théories médicales ont réduit, par rapport à la production des maladies, les influences météorologiques. Je suis loin d'adopter entièrement cette opinion: elle me paraît trop absolue pour être juste; je pense seulement qu'il faut rabattre beaucoup de choses de l'étiologie attribuée aux météores dans la formation des maladies qui règnent d'une manière épidémique.

Combien de viandes sont vendues, provenant d'animaux malsains ou malades, ou même morts de leurs maladies! Les animaux que l'on étouffe, au lieu de les tuer, fournissent une chair insalubre dont la vente devrait être interdite. La marée autrefois était rare et fort chère à Lyon: son usage était réservé pour le service des tables opulentes. Elle apparaissait de loin à loin sur les tables bourgeoises, et seulement à l'occasion de quelque grande solennité domestique, telle qu'une naissance, un mariage, un contrat de commerce que l'on venait de signer, une liquidation qui enrichissait tous les intéressés, la réception d'un grand personnage. Aujourd'hui elle est devenue fort commune, mais elle s'y vend le plus souvent corrompue, et dans un état qui en rend l'usage pernicieux à la santé. Il serait prudent d'étendre la surveillance des vivres jusqu'aux marchands qui font le commerce de cette espèce de comestible.

Les céréales devraient être l'objet d'un examen fort attentif. Si la viande de boucherie est la première des nourritures pour les peuples du Nord, le pain est en France l'aliment le plus ordinaire. On fait quelquefois jeter à l'eau des farines gâtées, mais cette mesure ne se renouvelle pas aussi souvent qu'il le faudrait. Le seigle surtout mérite une extrême attention. Il n'existe guère de céréale plus sujette à s'altérer, et par conséquent qui doive être réputée plus suspecte. Ce n'est pas seulement lorsqu'il est ergoté (secale cornutum ou corniculatum), ou nécrosé (secale necroticum), que son usage expose à des maladies graves, ni encore lorsqu'il est mêlé à des graines ou herbes nuisibles, cueillies et battues pêle-mêle avec sa paille; mais son humidité même a des inconvéniens, et nous ne saurions trop recommander dans nos pays l'usage suivi en Westphalie et en Livonie, où l'on fait une grande consommation du pain de seigle, usage qui consiste à faire sécher ce grain avec un soin infini avant de le convertir en farine. On pourrait regarder

Malgré cette précaution, cette céréale a des principes malfaisans qu'on ne parvient jamais à lui faire perdre entièrement. Je tiens d'un voyageur qui a demeuré quelques mois dans la Livonie, que les étrangers arrivant dans cette province y sont sujets, par l'effet du pain de seigle, à une espèce d'ivresse et d'étourdissement avec coliques et diarrhée; ces symptômes ne cessent que lorsque les nouveaux colons sont bien acclimatés et supportent la farine de seigle sous toutes les formes par lesquelles on en varie l'emploi. Il paraît que cet effet est commun à plusieurs autres farineux; et, par exemple, je me rappelle fort bien que dans l'hiver de 1794 à 1795, époque où le pain étaît rare en France et même manquait absolument dans plusieurs villes, on nous servait à diner pour unique

comme superflu pour notre ville l'avertissement que je donne ici : il ne l'est cependant point, et beaucoup de particuliers font mêler un tiers ou un quart de seigle à la farine de froment dont ils composent leur pain, les uns par goût, les autres par habitude, les autres dans des vues d'économie ou de santé, et, par exemple, les vieillards pour se procurer une plus grande liberté du ventre.

nourriture, dans une pension de Montpellier où je mangeais, un énorme potage de riz, après lequel nous éprouvions, mes commensaux et moi, de l'abattement, de la langueur, un embarras de tête et une disposition au sommeil dont nous avions la plus grande peine à nous défendre.

1 J'avais conseillé, en juin 1825, à M. de L\*\*\*, qui passe toute l'année à la campagne dans une superbe maison, de manger un pain de ménage que l'on cuirait exprès pour lui, et dans lequel on ferait entrer une petite quantité de farine de seigle. Je cherchais par ce régime à combattre une constipation qu'il éprouve depuis son enfance, et que les années ont considérablement accrue. Un mois s'était écoulé depuis que le malade avait commencé l'usage de ce pain, lorsque le hasard fit découvrir que le seigle employé à sa fabrication était ergoté. M. de L\*\*\* était alors dangereusement malade: il se plaignait de syncopes, d'embarras de tête, d'un engourdissement général, et le pouls était très-faible et très-petit. Deux médecins éclairés qui le voyaient habituellement, me firent appeler dans son château pour concourir au traitement de cette grave maladie. Nous parvinmes, mais non sans peine, à

C'est par des lavemens âcres, irritans et stimulans qu'on remédie à la constipation des vieillards, et l'expérience m'a appris que l'assa fætida était dans ces cas le remède par excellence. Dans un âge moins avancé, il faut d'autres moyens de soulagement. M. Hallé conseillait aux adultes constipés une pratique hygiénique fort simple et dont l'habitude est facile à contracter. Ce n'est guère que le conseil déjà donné par Locke pour faire cesser cette incommodité, et reproduit ici, avec un moyen très-rationnel de plus pour en assurer l'effet. Le célèbre professeur d'hygiène à la faculté de médecine de Paris voulait que les individus habituellement constipés se promenassent au grand air, en sortant du lit, tous les matins pendant une heure, et qu'après cet exercice ils se présentassent à la chaise percée où ils exécuteraient quelques mouvemens de contraction du diaphragme et des muscles abdominaux, comme pour aller à la selle. La première partie de ce conseil a pour effet de refouler vers l'organe intérieur et plus particulièrement vers les intestins, les vapeurs et les fluides vaporeux que

conjurer l'orage qui menaçait les jours de cet excellent homme. Il se porte aujourd'hui très-bien, comme j'ai pu m'en assurer dans une visite qu'il m'a faite en avril dernier.

le sommeil et le séjour au lit portent vers la peau. La seconde est fondée sur l'influence de l'habitude dans les actes de la vie et sur la tendance qu'a la nature, lorsqu'elle est longuement sollicitée, tous les jours et à des heures fixes, à prendre les directions que l'art tend à lui imprimer.

Il serait convenable aussi de faire enlever des marchés les herbes, les racines et les légumes en partie dévorés par les vers ou les insectes, les fruits qui n'ont pas acquis un commencement de maturité, les plantes vénéneuses qu'une méprise grossière fait quelquefois confondre avec les plantes potagères.

Quoiqu'on ne fasse à Lyon qu'une consommation assez modérée de champignons, il s'en vend trop encore, vu le défaut absolu de précautions dans leur choix. Il est prudent peutêtre de renoncer à leur usage jusqu'à ce que de nouvelles expériences nous apprennent, dans toutes les circonstances possibles, à nous garantir de leurs mauvais effets. Des champignons qui passent pour comestibles et salubres, peuvent acquérir, dans certains états tout-à-fait étrangers à leur nature et à leur espèce, des vertus complètement délétères. Croirait-on, par exemple, si quelques faits bien constatés ne le prouvaient, que des champignons parfaitement

sains la veille, et mangés alors impunément, ont pu devenir le lendemain ou les jours suivans, par la seule circonstance d'avoir été gardés ou réchauffés, de dangereux poisons? Cependant le champignon n'a pas été répandu avec tant de profusion par la nature pour ne servir qu'à l'ornement de la terre sur laquelle il étale sa riche et singulière végétation. Il est vrai qu'une sorte d'instinct conservateur porte l'homme à s'en mésier, et le premier mouvement de celui qui se promène dans les forêts où il croît en abondance, est de le fouler sous ses pieds ou de le disperser au loin. Un emploi raisonné le fera sans doute un jour servir à nos besoins, et, moyennant quelques procédés fort simples de préparation, le convertira en une substance alimentaire également agréable et salubre. Voici un fait bien certain qui me porte à le penser, et ce fait je le tiens d'un témoin oculaire fort instruit et incapable de tromper qui que ce soit. A l'époque de la première invasion, des corps considérables de cosaques étaient campés aux environs de Sens. Les champignons abondent dans la campagne dont cette ville est entourée. Ces bandes faméliques découvrirent bientôt cette production du pays, et elles en ramassèrent une énorme quantité, cueillant tout et confondant les espèces nuisibles avec les salubres, malgré les avis des habitans qui leur indiquaient, avec les plus vives inquiétudes, les champignons comestibles et ceux qui passaient pour dangereux et même mortels. Pendant les apprêts de ce dangereux festin, plusieurs particuliers opulens prirent la fuite, pensant, avec quelque raison, que des corps militaires entiers allaient être empoisonnés, et que cet accident, imputé à la malveillance, attirerait sur leurs têtes les plus grands dangers. Ces craintes, justement fondées, ne se réalisèrent point, et cette soldatesque avide fut plus heureuse qu'elle n'avait été prudente et sobre. Les cosaques firent d'abord macérer leurs champignons dans des cuviers remplis d'eau et de vinaigre, mêlés ensemble par égale partie. Après quelques heures, ils les en retirèrent et les exprimèrent fortement pour les faire cuire. Ils en dévorèrent des tas énormes, et aucun des convives n'éprouva le moindre malaise, la moindre nausée. On pense bien que ces repas furent réitérés tous les jours, jusqu'à ce que la campagne, dans la ligne de 🗀 leur campement, battue et parcourue dans toutes les directions, cessât de fournir des champignons à leur voracité.

La truffe, qui est un champignon souterrain, ne doit point être exceptée, dans une grande ville, de l'examen auquel il faut soumettre les comestibles. On ne se méfie point assez de ce tubercule. Il est sujet à diverses altérations qui en rendent quelquefois l'usage dangereux. J'ai été appelé par diverses personnes qui se plaignaient d'indigestions causées par des truffes, et qui éprouvaient, non pas seulement un embarras gastrique, ce qui constitue bien réellement l'indigestion pure et simple, mais quelques-uns et même la plupart des symptômes propres à l'empoisonnement déterminé par les champignons. Ainsi, cet aliment n'est pas seulement indigeste, mais il retient quelque chose de vénéneux de la famille naturelle à laquelle il appartient en botanique. Dans le Piémont

<sup>&#</sup>x27;J'en pourrais dire autant du melon: on attribue souvent à une indigestion causée par ce fruit, réputé froid et insalubre, des symptômes tels que dévoiement, coliques, etc., qui sont un véritable empoisonnement produit par cette substance; laquelle a repris les caractères malfaisans qu'elle tient de son espèce, où l'on remarque tant de plantes délétères, telles que la Bryone, la Coloquinte, le Trichosantes amara, le Momordica-Elaterium, etc.; c'est surtout dans cette dégénération où le melon devient amer, soit en totalité, soit seulement dans quelqu'une de ses parties, qu'il faut en user sobrement. L'on ne doit pas oublier qu'une foule de substances végétales qui font les délices de nos tables, ne doivent qu'à la culture leur salubrité alimentaire, qu'elles proviennent originairement de substances vénéneuses, et

et la Lombardie on sert sur les tables une liqueur fort agréable, connue sous le nom d'aqua di tartufo; c'est proprement une essence de truffes, combinée ou distillée avec du sucre et de l'eau-de-vie. Bue même avec modération, cette liqueur cause souvent des priapismes et des pissemens de sang.

Les boissons sont moins nombreuses et moins variées que les comestibles; elles doivent attirer aussi les regards d'une bonne police : car celleci, quand elle s'exerce convenablement, a pour caractère essentiel d'être minutieuse. C'est une science de détails presque infinis, et, en effet,

qu'elles peuvent facilement reprendre les attributs délétères propres à la famille. Ainsi, tout le monde sait que les amandes amères sont la souche primitive des amandes cultivées. D'un autre côté, beaucoup de principes dangereux qui sont masqués dans les combinaisons naturelles peuvent se trouver à nu, par le changement de ces combinaisons et la nouvelle proportion de leurs rapports, dans les changemens que l'art leur fait subir. La pomme de terre, l'un de nos alimens les plus sains, peut dans certaines circonstances agir à la manière des solanées. Dans un atelier où l'on prépare en grand sa fécule, des cochons ayant mangé avidement le résidu de ce tubercule, ont péri d'un empoisonnement qui avait tous les caractères du narcotisme. Un homme instruit et digne de foi a assuré M. Decandolle (Propriétés méd. des plantes, p. 190), que si l'on privait le suc de citrouilles de son mucilage, on le transformerait en un purgatif violent.

rien n'est à négliger de ce qui contribue au bien général.

Il est des fontaines publiques alimentées par des sources impures, ou servies par des conduits défectueux, et auxquelles il ne faudrait permettre de puiser qu'après les réparations d'urgence que réclame leur mauvais état. Il serait prudent, je crois, de supprimer les conduits de plomb, ou de les revêtir intérieurement d'une doublure en terre cuite. Ne conviendraitil pas aussi de visiter ces conduits plus souvent qu'on ne le fait?

Le vin, dans nos pays, forme une partie considérable des boissons usuelles. Il importe donc de veiller à sa bonne qualité. On a beaucoup trop crié contre les mélanges de vins. Ces mélanges, surtout lorsque le liquide est consommé de suite, ne donnent lieu qu'à de légers inconvéniens. Quelques estomacs faibles et délicats peuvent en être dérangés, mais la plupart n'en souffrent point; et les hommes qui se portent habituellement bien, n'en sont pas plus incommodés qu'ils ne le sont après un repas servi, dans lequel ils ont bu trois ou quatre sortes de vins différens. Je trouve que les médecins, en frappant de réprobation ces pratiques qui sont bien des fraudes à la rigueur, ont été avec trop de complaisance les échos de la sensualité. Il

n'en est pas de même des autres opérations exercées sur les vins, et, par exemple, des moyens tous dangereux par lesquels on cherche à remédier à ce qu'on appelle leurs maladies, ou aux défauts, dans ces liquides, qui blessent le goût ou la vue, et qui tiennent à leur nature même, comme l'acidité, l'âpreté, l'excès ou le défaut de consistance, etc. Les magistrats ne sauraient se montrer trop sévères contre tous ces genres de falsifications, qui sont autant de coupables empoisonnemens exercés sur la personne du consommateur.

L'examen des vinaigres est aussi digne de quelque intérêt. Ils furent autrefois l'objet d'une attention sévère de la part des parlemens. Plusieurs édits furent publiés à leur sujet. Dans quelques provinces, les fabricans de vinaigre cherchaient à leur donner une saveur plus vive et plus piquante en y mêlant un peu d'oxide de cuivre. La falsification dans notre ville ne fut jamais portée à ce point, mais il est aujourd'hui très-difficile de se procurer à Lyon du véritable vinaigre de vin. Les vinaigres furent tellement altérés par la cupidité des fournisseurs pendant les guerres de la république, que le célèbre Moscati, dans une lettre adressée à Fourcroy, et que contient le Moniteur du 27 frimaire an XI, proposa au chimiste français de remplacer, par une nouvelle boisson qu'il indique, l'eau acidulée par le vinaigre que l'on distribuait aux soldats.

Je ne dirai presque rien de la bière : elle est généralement bonne et très - bonne dans nos pays. Les fraudes qu'on se permet à son égard, celles au moins que je connais, sont absolument innocentes: ainsi quelques marchands hâtent sa fermentation par l'addition d'un corps sucré; d'autres rincent avec de l'eau-de-vie les tonneaux qui lui sont destinés, et ont le soin de les égoutter incomplètement; d'autres, dans sa confection, épargnent le houblon qui est fort cher, et lui substituent quelque bois amer, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur la bière dans les pays où elle n'est pas, comme parmi nous, une boisson de luxe, où l'on ajoute à ses principes quelques plantes enivrantes, telles que l'absynthe, l'anis, le fenouil, etc., pour rendre plus supportable et plus agréable au goût son emploi journalier et continu '.

Les Russes préparent une bière très-agréable au goût, dont ils tont une grande consommation dans le début des affections catarrhales. Cette boisson est composée de bière ordinaire, de farine de seigle ou d'avoine, de citrons, de gingembre et de sucre. La classe opulente préfère un punch léger, composé de la manière suivante: Prenez deux pintes d'une forte infusion de thé, demi-litre d'un

Enfin, toutes ces boissons non fermentées que l'on fabrique dans certains ménages pour suppléer au vin, les unes avec des pommes de mauvaise qualité, les autres avec des sorbes, les autres avec des raisins de treille ou d'espalier, les autres avec des baies de genièvre, les autres avec des fruits âpres cueillis dans les haies et les buissons, sont une source féconde et trop méconnue de maladies. Leur usage ne devrait point échapper à l'œil vigilant et aux avertissemens de la police.

Un changement remarquable s'est opérée depuis quelque temps dans les mœurs de la multitude. Les tavernes et les cabarets deviennent plus rares et moins fréquentés; ils sont remplacés par un nombre toujours croissant de brillans cafés. Le peuple, dans ses jours de repos, préfère l'agitation douce et agréable que

vin très-vieux de France, deux onces de suc de citron, et huit onces de sucre. Une des boissons favorites du peuple, dans la courbature causée par un refroidissement, par un travail excessif, ou par une marche prolongée, est la suivante; je la donne ici telle qu'on la trouve dans la Pharmacopæa navalis rossica, p. 43. Prenez vinaigre de vin et eau-de-vie de grains, de chaque quatre onces; eau commune, deux pintes et demie; miel de Lithuanie ou tout autre miel de la meilleure qualité, d'une à deux onces.

lui procure la boisson du café, à l'ivresse brutale et féroce causée par l'excès du vin. Les rafraîchissemens qui plaisent à la bonne compagnie, semblent flatter davantage son goût et son amour-propre. Les mœurs particulières ne sont peut-être pas meilleures qu'elles n'étaient, et il existe probablement un aussi grand nombre de mauvais sujets, d'enfans ingrats et dénaturés, de pères injustes, d'époux libertins, mais les mœurs publiques ont gagné quelque chose. On respecte mieux les convenances; on attache plus de prix à l'estime des autres, et le vice est généralement moins effronté et moins cynique qu'il n'a jamais été.

## SIXIÈME LECTURE.

PROSTITUTION ET VISITE DES FILLES PUBLIQUES.

Il y a tant d'imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur ame en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d'autres, que l'on peut regarder dans un état l'incontinence publique comme le dernier des malheurs.

Montesquieu. Esprit des lois, 1. 7, c. 9.

JE ne renouvellerai point ici, pour la traiter à fond, la question si souvent agitée et si contradictoirement résolue, de l'utilité ou des inconvéniens attachés à la prostitution. J'en dirai cependant quelques mots et seulement pour entrer en matière.

Ceux qui ont pensé qu'il fallait tolérer cette infamie pour épargner à la société de plus grands désordres, n'étaient pas médecins, car ils eussent opiné pour la négative. La prostitution n'est bonne à rien, et je ne vois pas que dans les petites villes où on ne la souffre point, et où, lorsqu'elle existe, c'est dans un mystère et un secret qui rend ses effets imperceptibles et presque nuls, les mœurs publiques et particulières reçoivent la moindre atteinte de ce que cette corruption en est bannie. Nonseulement cet abus est inutile, mais il est une source infinie de maux. C'est un fléau qui, pour la ruine des sociétés humaines, va de pair avec le luxe, la mendicité, les jeux publics, etc. La prostitution avilit, démoralise, et il n'est plus de vertu, plus de sentiment noble et généreux à espérer de celui ou de celle que son habitude a corrompus. Elle éloigne du mariage, et c'estlà sans doute son moindre inconvénient; car il est bien démontré aujourd'hui, quoi qu'en aient dit le chirurgien Quesnay, le marquis de Mirabeau et toute la séquelle des premiers économistes en France, que le célibat ne nuit point à la population; qu'il naît toujours plus d'individus que les ressources du sol et de l'état ne peuvent en nourrir; qu'il importe plus, comme le pensait Montesquieu, de rendre les hommes heureux que de les multiplier, et qu'il serait plus convenable de réduire le nombre des mariages que de l'accroître. La prostitution énerve de bonne heure la jeunesse qu'attire la perfide facilité de ses plaisirs. La plupart des hommes infirmes, languissans et valétudinaires, la plupart des têtes sans cervelles, des citoyens inutiles à la société et à l'état sont son ouvrage;

enfin, elle est la source commune de ces maladies siphilitiques qui infectent des générations entières, qui laissent de grands noms sans suite et de grands travaux imparfaits dans les pages de l'histoire, et qui greffent une mort lente et honteuse sur d'illustres souches, condamnées ainsi à périr sans rejetons, sans postérité.

On peut déjà voir, d'après ce court exposé, si mon opinion serait favorable à tous ces réglemens ridicules, pour ne rien dire de plus, imaginés en divers temps pour organiser la débauche et donner aux filles publiques une existence légale. Les plus remarquables sont ceux de Guillaume IX, duc d'Aquitaine, de la reine Jeanne I. re pour la ville d'Avignon, de Restif

Il avait établi à Niort une maison de prostitution sur le plan des monastères de femmes. Plus tard, c'est-à-dire dans le XIV. e siècle, des établissemens semblables, organisés de la même manière, existèrent dans les grandes villes de France, d'Espagne et d'Italie. Rien de plus plaisant, si l'on en croit les chroniques de ces temps barbares, que les détails de surveillance et d'administration que de graves magistrats étaient tenus d'exercer, par devoir d'office, sur ces infâmes maisons.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ces statuts sont connus sous ce titre: De disciplina lupanaris publici Avenionis. Astruc nous en a conservé le contenu dans son Traité des maladies vénériennes. J'en extrais l'article 4 qui me paraît fort remarquable. « La » reine veut que, tous les samedis, la baillive et un chi-

de la Bretonne et du médecin Robert. Les deux premiers sont à peu près oubliés; les deux autres, plus modernes, se sont mieux conservés dans la mémoire des hommes. L'ouvrage de Restif a pour titre : Le Pornographe ou Idées d'un honnête homme sur un projet de réglement pour les prostituées. Londres, 1769, in-8.º La vente de ce livre, rempli de détails obscènes et licencieux, ne fut point contrariée par la police, et l'on croit généralement alors qu'elle avait elle-même donné le plan de l'organisation proposée. Quelques écrivains furent assez dénués de bon sens pour recommander les grands avantages et l'utilité de ces institutions. L'on croit même que, dans le comble du délire (voyez dans le Moniteur du 28 frimaire an XI un article de M. Peuchet), une société en commandite fit sa soumission au gouvernement

<sup>»</sup> rurgien préposé par les consuls visitent chaque courti» sane, et, s'il s'en trouve quelqu'une qui ait contracté
» du mul provenant de paillardise, qu'elle soit séparée
» des autres pour demeurer à part, afin qu'elle ne puisse
» point s'abandonner, et qu'on évite le mal que la jeu» nesse pourrait prendre. » Cette ordonnance, faite eu
1347, c'est-à-dire, un an avant que la reine de Naples
cédât la souveraineté d'Avignon au pape Clément VI, porterait à croire que le mal vénérien était connu en Europe
plus de 140 ans avant la découverte des Indes occidentales.

pour tenir ces maisons qui devaient s'appeler Parthenions. Le dernier ouvrage, à ma connaissance, où l'on ait remué ce fumier, est celui du docteur Robert, qui a pour titre: Influence de la révolution française sur la population, 2 vol. in-12, Paris, Lenormant, an X. L'auteur renouvelle, mais en termes plus décens et plus honnêtes, le projet de Restif, et propose d'appeler ces établissemens Corinthenées, nom tiré sans doute de celui de Corinthe, qui fut autrefois une ville célèbre par ses belles femmes et sa dépravation.

Telles sont les vues générales que j'aurais à examiner si je traitais, avec tout le développement dont il est susceptible, le sujet de la prostitution: mais renfermons-nous dans la question d'utilité, et voyons plus particulièrement, dans les élémens divers dont ce sujet est composé, ce qui se rapporte à notre ville.

1.º La prostitution est beaucoup trop considérable à Lyon, et cette cité, sous ce rapport, ne le cède peut-être être à aucune des villes qui passent pour les plus corrompues de l'Europe, telles que Berlin, Amsterdam, Venise, Berne, etc. '. M. Giraud, ancien commissaire de

Il faut s'accuser franchement et de bonne foi, mais il me semble que Rousseau nous a un peu calomniés lors-

police à Lyon, homme fort au-dessus de sa place par son instruction, et qui aimait à former des tableaux statistiques dans la partie administrative dont il avait l'attribution, me disait, peu de temps avant sa mort arrivée en 1819, qu'il était porté à croire, d'après des calculs approximatifs faits dans sa charge et dans plusieurs arrondissemens où il l'avait exercée, que trente mille femmes au moins vivaient dans la ville et les faubourgs de la prostitution ou de ses produits.

2.º La visite des filles publiques a lieu tous les mois seulement, et ce n'est point assez. Il résulte de cette inspection renouvelée à de si

qu'il a dit : « Comme à Paris, ni dans aucune autre ville, » jamais rien ne m'est arrivé de semblable à ces deux » aventures (on peut voir les détails de ces aventures » dans les Confessions, partie I, livre IV), il m'en est » resté une impression peu avantageuse au peuple de Lyon, » et j'ai toujours regardé cette ville comme celle de l'Eu-» rope où règne la plus affreuse corruption. » Ce jugement absolu, fondé sur deux faits seulement, est au moins léger. C'est presque l'hôtesse de Blois : toutes les femmes de Blois sont rousses et acariâtres. Au reste, le sceptre de la corruption est mobile et ne s'arrête pas long-temps dans les mêmes mains. Toutes les grandes villes l'ont tenu à leur tour : Corinthe, Babylone, Lampsaque furent autrefois célèbres par leurs courtisanes. Il fut une époque dans les temps modernes où les mœurs de Florence étaient le comble de la turpitude et de la licence.

longs intervalles, que telle fille qui a été trouvée saine lors de la visite, parce que le mal était incubé, s'il est encore permis de s'exprimer ainsi, ou inapercevable pour parler plus exactement, peut, en toute sûreté de conscience, s'il éclate le lendemain, en communiquer le dangereux poison pendant vingt-neuf jours, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'une nouvelle visite vienne la séquestrer et la forcer à un traitement. J'établis ici mes preuves à fortiori ; on peut aisément faire la part des hypothèses moins dangereuses pour la santé publique, de celles, par exemple, où l'infection s'annonce à une époque plus rapprochée de la visite qui doit suivre, et ne peut par conséquent, toutes choses égales d'ailleurs, s'étendre à un aussi grand nombre d'individus.

3.º Un autre inconvénient non moins grave résulte de ce que ces visites n'ont pas lieu dans tous les quartiers au même jour et à la même heure. Les filles peuvent aisément se substituer les unes aux autres, et celles qui ont été jugées saines dans un lieu de prostitution, représenter dans un autre plus éloigné un pareil nombre de filles infectées, inscrites sur les contrôles, et que les matrones font cacher ou disparaître lorsque la visite est imminente. J'ai même appris (dans l'exercice de ma profession) que

souvent les maîtresses de ces maisons payent de jeunes ouvrières bien portantes, qui ne se livrent point habituellement à la débauche, pour tenir la place de quelques prostituées dont l'infection est manifeste, et qu'elles ont un grand intérêt à dérober aux recherches des visiteurs, parce que, ces filles étant belles et fort courues, leur service interrompu serait pour elles le sujet d'une perte considérable. Les médecins de cette ville qui sont en réputation pour le traitement des maladies vénériennes, reçoivent, tous les mois régulièrement, et presque toujours à la même époque du mois, la visite d'un certain nombre de filles dont chacune leur tient à peu près ce langage: « Je ne viens point pour vous demander des soins et des remèdes; je sais à qui m'adresser pour cela; j'ai d'ailleurs des recettes traditionnelles que nous nous communiquons les unes aux autres, et que j'essayerai avant de consulter pour un traitement. Je ne veux que savoir si je suis malade, et quelle est la nature et l'espèce de ma maladie. » Une pareille curiosité n'est point équivoque; elle annonce assez clairement que la personne qui doute de sa santé ne met un si grand intérêt à connaître son état que pour s'exposer hardiment à la visite si elle n'a rien à craindre de sa sévérité, ou pour l'éviter par l'absence ou autrement si cette mesure la met dans le cas d'être pour quelque temps séquestrée. La ruse de ces filles n'est pas moins grossière dans le partage de leur confiance : le médecin qu'elles supposent le plus habile pour juger de leur maladie, n'est pourtant pas celui qu'elles préfèrent pour la traiter. Le premier, en effet, est généralement un homme éclairé, prudent et honnête, qui indiquerait un traitement méthodique, long peut-être, mais parfaitement sûr; tandis que le second n'est le plus souvent qu'un empirique qui met tous ses soins à guérir, le plus promptement possible, par de simples topiques, la surface malade, épargnant ainsi aux personnes qui le consultent tous les soins de régime et le déboire de remèdes plus ou moins désagréables, mais aussi s'embarrassant fort peu que le mal se renouvelle ultérieurement, et que cette hydre aux cent têtes expose la jeunesse imprudente à de nouveaux dangers.

4.º Les visites ont ordinairement lieu par surprise et de nuit (intempesta nocte. VIRG.). Mais que d'erreurs n'est-on pas exposé à commettre, lorsqu'il faut juger des nombreux symptômes qui peuvent provenir de ces maladies, dans un examen rapide, fait à la lumière artificielle, et sur des personnes qui emploient toutes les ruses imaginables pour déguiser leur état! L'examen de l'arrière-bouche, siége si fréquent de symptômes vénériens dans les siphilis chroniques et, chez les femmes adonnées à la prostitution, se fait aussi très-mal à la lumière d'une lampe, d'une bougie ou d'un rat de cave. On répondra peut-être à mes observations qu'à l'hôpital des vénériens de Paris, les visites se font tous les jours, quelle que soit la saison, à six heures et demie du matin: mais je répliquerai que des amis de l'humanité se sont déjà récriés contre cet usage et s'en sont plaints à l'administration générale des hôpitaux.

5.º L'hospice consacré dans cette ville au traitement des filles publiques atteintes de maladies vénériennes, passe pour n'avoir pas des revenus considérables, et tels qu'il les lui faudrait pour réaliser toutes les espérances que fait concevoir son institution. Des vues d'économie président nécessairement à toutes les parties du service, et les savans médecins attachés à cet établissement, MM. Bienvenu et Faivre, sont peut-être gênés, dans l'application des secours, par le petit nombre autant que par l'uniformité des moyens curatifs mis à leur disposition. Il est vrai que les traitemens sont encore plus bornés et plus uniformes à l'hôpital des vénériens de Paris, puisqu'on n'y emploie

guère que la liqueur de Wan-Swieten, et la potion dite sudorifique, pure ou animée avec un peu de sublimé corrosif. Mais cette pratique à Paris ne tient point à la pénurie des ressources; elle provient uniquement des doctrines thérapeutiques professées par les médecins de la maison, ce qui ne doit pas faire règle et loi pour nous. Pourquoi ne ferait-on point un appel à la générosité lyonnaise en faveur de cet hospice mal doté? Notre ville n'est pas moins généreuse qu'elle est opulente et magnifique; il n'en est aucune, sans excepter Paris même, où la bienfaisance soit à la fois plus active, plus inquiète, plus tendre et plus délicate : nulle distinction n'y serait faite, j'en suis certain, quant à l'emploi des secours, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, l'on est imbu de ce principe, que la vraie charité doit ignorer les fautes de ceux qui souffrent. L'on demandait à Louis XV, après la bataille de Fontenoy, comment il fallait traiter les blessés ennemis: Comme les nôtres, répondit-il: parole admirable dans la bouche d'un prince qui avait vu de près le combat et payé cher la victoire.

6.° Pour achever ce tableau, parlons aussi des difficultés qui tiennent à la nature même du sujet que nous traitons. Les maladies vénériennes sont généralement mal connues et mal

traitées en France; ce n'est pas non plus en Italie, ni en Allemagne, qu'il faut aller chercher les meilleures écoles en ce genre. Les Anglais sont, je crois, nos maîtres dans cette partie de la médecine; ils en ont mieux raisonné et approfondi la théorie et la pratique, lorsque nous ne suivons encore, à beaucoup d'égards, qu'une aveugle routine. Ils doivent peut-être cet avantage aux nombreux débarquemens de vénériens qui leur arrivent, sous le pavillon britannique, de tous les coins de l'univers, avec des symptômes singuliers, diaboliques, si je peux parler ainsi, tenant à la nature diverse de cette maladie, contractée sous toutes les latitudes possibles, autant qu'aux circonstances particulières de sa communication, et qui permettent à leurs médecins de l'étudier sous des formes et dans des états plus rares pour les autres nations moins commerçantes de l'Europe. En France, dès qu'une affection morbifique se manifeste sur les parties naturelles, surtout dans un individu qui a quelque habitude de la débauche, on décide que la maladie est siphilitique ou d'origine siphilitique. Les Anglais, au contraire, admettent une catégorie très-nombreuse de cas qu'ils appellent douteux, et ils ne recourent au traitement qu'après avoir attendu un développement ultérieur ou un complément de symptômes. Ils reconnaissent aussi une pseudo-siphilis, comme on reconnaît une fausse variole, une fausse vaccine, des éruptions psoriques qui ne sont point la gale, une rougeole appelée rubeola, qui ne tient point lieu de la vraie rougeole (morbilli), une toux nerveuse ou férine (hypertussis), qui n'est point la coqueluche, etc. '.

Il paraît que les mêmes ressemblances donnaut lieu aux mêmes confusions, aux mêmes méprises, existent pour les maladies des animaux, et je m'empresse d'insérer ici, relativement à la morve, une note qui m'a été fournie par mon ami depuis trente ans, M. le professeur Grognier, l'un des plus savans vétérinaires de France. « On déclare un cheval morveux, lorsqu'il offre les symptômes suivans: Ecoulement par les narines, ulcération de la membrane nasale et tuméfaction des ganglions lymphatiques sublinguaux. Ces symptômes tantôt caractérisent une maladie contagieuse presque toujours supérieure aux forces de la nature et aux ressources de l'art; tantôt ils accompagnent une phlegmasie chronique de la muqueuse nasale, due aux causes ordinaires du catarrhe. Ils proviennent quelquefois d'une cause mécanique, comme d'un manche de fouet poussé dans les naseaux par un charretier brutal. On guérit ces deux dernières espèces de morve, et rien ne prouve qu'elles soient contagieuses: mais comme on les confond assez souvent avec la première espèce, on assure que la maladie est curable et qu'elle n'a rien de contagioux. La pthisie pulmonaire elle-même est souvent confondue avec la morve. Toutes cas affections ont sans doute une physionomic particulière, mais souvent

Ils forment aussi une classe de siphiloïdes ou maladies vénériennes dégénérées, qui ne sont plus susceptiles de se communiquer et contre lesquelles le mercure et ses diverses préparations n'offrent qu'un impuissant secours, que l'on soulage ou que l'on fait taire pendant quelque temps par l'emploi des sucs exprimés de certains végétaux pris dans la famille des chicoracées, par le sirop ou les pilules de Mittié qui sont une composition de ce genre, mais qu'on ne guérit bien sûrement et sans retour, comme une longue pratique me l'a appris, que lorsque le malade, et cela me coûte à dire, s'expose à une nouvelle infection et gagne une nouvelle maladie qui l'oblige à recommencer un traitement méthodique par les remèdes ordinaires. Enfin, sous le nom d'hydrargyries, ils désignent un très-grand nombre d'affections pathologiques qui ont un air de famille, qui sont apparentées avec la siphilis et les symptômes siphilitiques, mais qui en proviennent si peu, qu'elles tiennent, au contraire, à l'abus du mercure ou à l'usage intempestif qu'on en a fait. Sans employer la même expression, nous

si mal dessinée qu'elle échappe à l'œil d'un vétérinaire même exercé, surtout s'il est privé de signes commémoratifs. »

admettons avec les médecins anglais les maladies nées de cette dernière cause.

Je me suis borné ici au point de vue relatif à la police médicale : s'il m'était permis de traiter la question dans ses rapports avec la médecine pratique, je montrerais facilement comment l'école dite physiologique, qui rejette tout traitement spécifique des maladies vénériennes, a pu réussir, et même fort souvent par le seul emploi des antiphlogistiques; mais je ferais voir aussi que le réformateur français n'a point eu l'initiative de cette doctrine thérapeutique, comme on en peut déjà juger par les théories anglaises ci-dessus exposées, et comme l'attesteraient quelques écrits publiés à Edimbourg et annonçant que cette manière de traiter (ratio medendi) avait été essayée en grand, dans certains hôpitaux militaires des Iles Britanniques, affectés aux vénériens, il y a douze à quinze ans, c'est-à-dire à une époque où le système de l'irritation, renfermé dans les bornes modestes de la vérité, trouvait peu de contradicteurs, et était loin d'avoir acquis l'extension malheureuse et imprudente que son fougueux auteur lui a donnée depuis.

Voilà déjà bien des sujets de doute, d'embarras et de perplexité, pour un médecin qui veut prononcer en son âme et conscience sur un cas réputé vénérien, dont l'examen lui est déféré. Imposera-t-il une séquestration pure et simple, une quarantaine, si je peux ainsi par-ler, à la personne qui se trouve dans quel-qu'une de ces hypothèses, ou bien prescrirat-il le traitement spécifique ordinaire? Mais nous sommes loin d'avoir épuisé les difficultés attachées à la solution de ces questions délicates. En voici encore quelques-unes que je ne peux m'empêcher de joindre aux précédentes.

Une femme éprouve une leucorrhée. On regardera, avec raison, cet écoulement comme suspect, si la matière qui s'échappe de la vulve a une couleur verdâtre, ou si elle ressemble à une sérosité âcre, deux circonstances qui annoncent une action organique peu conforme à l'état physiologique. On fera également bien de s'en méfier, si les parties qui fournissent ce flux ou avec lesquelles il est en contact, sont enflammées; mais si rien de semblable n'a lieu, peut-on prononcer avec une entière certitude que ce n'est point là une blénorrhée, et que la femme ainsi affectée ne peut rien communiquer aux hommes qui auront des rapports avec elle? Non sans doute, et j'ai vu quelquefois des écoulemens en apparence très-âcres, n'avoir aucun mauvais résultat pour les hommes qui s'exposaient à leur communication; et j'ai vu,

un bien bien plus grand nombre de fois, des flux par le vagin que l'on aurait jugés très-bénins à leur aspect, donner lieu aux symptômes les plus violens et les plus durables.

Il y a plus: une femme visitée avec le plus grand soin et plusieurs jours de suite, n'éprouve ni écoulement, ni inflammation, ni érosion des parties naturelles, en un mot aucun symptôme ostensible d'irritation dans les organes extérieurs de la génération, et cependant la plupart des hommes qui ont le malheur de communiquer avec elle sont infectés. Comment cela se peut-il faire? Le plus souvent la chose arrive ainsi, lorsque la matrice ou les parties profondes du vagin sont atteintes d'une irritation ou inflammation spécifique, c'est-à-dire, d'origine ou de nature vénérienne, et c'est là l'hypothèse où se trouvent un grand nombre de filles publiques qui, faisant leur métier de la prostitution, se hâtent de guérir par des applications empiriques, au risque des renouvellemens et récidives graves qui en peuvent résulter, les chancres, les écoulemens et les symptômes primitifs dont elles sont atteintes. L'infection dans un plus petit nombre de cas peut aussi s'expliquer autrement.

Nous ne réputons atteint de symptômes vénériens que l'individu qui éprouve une alté-

ration organique tombant sous les sens. Mais c'est trop restreindre la catégorie immense et presque infinie des effets ou des phénomènes; c'est réduire l'inépuisable variété de la nature à la mesure bornée et mesquine de nos conceptions. Nous disons alors avec assurance que le mal est incubé, expression qui heureusement a vieilli dans le langage de la bonne médecine, lorsque déjà il existe, mais dans un état où nos regards ne peuvent point encore le découvrir, où la sensibilité organique et la contractibilité organique insensible, en sont seules affectées, et où celui qui l'éprouve n'en a ni la conscience ni le sentiment. Une femme, dans cet état, peut-elle transmettre à un homme le mal absolument inaperçu dont elle est atteinte? Je suis porté à le croire; mais il faut que l'homme, dans ces circonstances données, réunisse au plus haut degré les conditions requises pour être infecté, et il est très-certain que la plupart passeront au milieu de ce feu mal allumé, sans se brûler.

Quelques notions sur la contagion, si c'était ici le lieu de les exposer, donneraient à ces idées la clarté et l'évidence dont elles ont besoin. Il me suffira de dire que la contagion est à mes yeux une conception vitale de la partie qui l'éprouve; que la vie reçoit dans cette partie une modification spécifique ou sui generis, que

tendent à répéter d'abord les tissus ou organes sympathiques et ensuite d'autres organes et d'autres tissus qui ont peu de rapports dans l'état naturel, mais qui en acquièrent de plus intimes et contractent une sorte de responsabilité solidaire dans l'état pathologique. Dire que la contagion s'opère par des animalcules ou vers microscopiques qui se transmettent de l'individu malade à l'individu sain dans leurs communications, c'est exprimer seulement un des nombreux effets ou moyens de cette force prodigieuse d'irritation considérée dans ses actes morbifiques, qui passe dans certaines conditions encore mal déterminées d'un être animé à un autre, qui change, confond, bouleverse et désorganise tous les tissus, et qui produit dans l'un des vers visibles ou invisibles, dans l'autre des hydatides, dans un autre des indurations, dans un autre des squirres, etc. etc. Tel individu, à qui une gastro-entérite cause des vers ascarides ou lombrics dans son enfance, peut éprouver, par le renouvellement de la même maladie dans son âge mûr ou dans sa vieillesse, une dégénération squirreuse de l'estomac et des intestins. Je m'arrête-là, craignant qu'entraîné par des vues de médecine pratique, je ne passe les limites où doit se renfermer une simple question de police médicale.

On voit facilement, d'après tout ce que j'ai dit, que les visites des filles publiques manquent souvent le but d'utilité pour lequel elles ont été instituées; d'une part, parce qu'elles se font mal et irrégulièrement, et de l'autre, parce que la question qu'elles embrassent est complexe, délicate, cachée dans les mystères de l'organisation, et que les sens, le savoir et la sagacité du plus habile médecin ne peuvent atteindre à tous les élémens, à tous les incidens dont elle se compose. Cette mesure de salubrité publique confond inévitablement bien des choses; elle expose à des réclusions et à des traitemens mercuriels des femmes qui n'ont pas même de symptôme vénérien, et souvent elle déclare saines des femmes très-anciennement et très-profondément infectées. Si l'on continue à tolérer la prostitution, et je ne suis pas assez vain pour croire que l'opinion isolée d'un bon citoyen puisse prévaloir contre l'usage, cette partie du service de santé demande quelques changemens et quelques réformes. Peut-être serait-il mieux encore de chercher un autre moyen de rendre la prostitution moins dangereuse; car, pour terminer cette lecture par une réflexion générale, comme j'ai terminé celles qui précèdent, je dirai franchement que ces visites, utiles sans doute à la santé publique, ne sont point dans l'intérêt des mœurs.

## SEPTIÈME LECTURE.

DE L'AVORTEMENT ARTIFICIEL.

La médecine légale et la police médicale ont de nombreux points de contact; l'une s'arrête souvent où commence l'autre, et beaucoup de questions d'un haut intérêt pour la société ne peuvent être bien résolues que par la combinaison ou le concours de leurs moyens respectifs. On le remarquera plus particulièrement pour le sujet que nous allons traiter. Ainsi l'infanticide offre un crime à punir dont le médecin légiste est chargé d'établir les preuves; et la même question, considérée sous d'autres rapports, offre aussi un crime à prévenir par la création d'établissemens consacrés aux fillesmères. C'est sous ce dernier rapport que nous devons ici nous en occuper.

L'avortement artificiel, ou opéré par des moyens coupables, donne lieu à deux genres d'infanticide: l'enfant peut être tué dans le sein de la mère, et dans ce cas il est expulsé mort de la matrice; ou bien ces pratiques criminelles déterminent des contractions utérines par l'effet desquelles le fœtus est rendu vivant, mais ne tarde point à périr. Stoll voulait que le nom d'aborticide fût réservé au premier genre d'infanticide '. Ces distinctions, utiles sans doute à l'enseignement, qui veut des définitions rigoureuses, qui exige la méthode et l'exactitude dans les moindres choses, n'ont aucun résultat pratique capable de nous intéresser; je me borne donc à les indiquer sans leur donner d'autre suite.

L'infanticide est un des crimes les plus communs à Paris, et même on l'y commet sans beaucoup de mystère. Lorsqu'une maison opulente et montée sur un pied où les dépenses absorbent entièrement les revenus, est menacée, par la naissance prochaine d'un nouvel enfant, de réductions humiliantes dans le luxe qu'elle étale, on s'arrange avec un de ces misérables qui font trafic, métier et marchandise de ce genre de crimes, et, moyennant récompense honnête, si je peux ainsi parler, on arrête les progrès d'une fécondation dont le produit eût été un sujet de gêne et de réforme. Je tiens ces remarques sur cette infamie d'un grave et illustre magistrat que les devoirs de sa charge

<sup>&#</sup>x27; Quædam ad medicinam forensem pertinentia. Pars sexta Rat. med. Viennæ. 1790. in-8.°, pag. 320.

appelaient à connaître et à juger toutes les espèces de crimes et dans toutes les classes de la société, et qui ne pouvait assez déplorer avec moi de pareilles horreurs.

L'infanticide n'est guère moins commun parmi nous en raison de la population; on peut même dire qu'il est à Lyon de pratique populaire; mais il s'exerce dans l'ombre et le mystère, et ce n'est jamais, ou presque jamais, le luxe et l'avarice qui le font commettre. L'honneur, qui n'est souvent qu'une honnêteté d'étalage ou de parade, impose quelquefois à la nature ce sanglant et douloureux sacrifice. Hors ces cas, l'infanticide est à peu près inconnu dans la classe aisée de nos concitoyens. Depuis trente-un ans que j'exerce la médecine, j'ai été très-souvent appelé dans les derniers rangs de la société pour remédier aux effets de ce crime ; mais je ne l'ai observée qu'une fois dans les rangs élevés. Voici les faits; ils peuvent servir de leçon, et ne sauraient accuser personne, vu l'émigration ou la mort des individus qui figurent dans ce récit. En 1812, une maison qui s'était enrichie en peu d'années par des spéculations toutes heureuses, fut contrariée dans ses projets de faste, de luxe et de magnificence, par des symptômes vagues de grossesse qui annonçaient la naissance d'un cinquième enfant. On trouvait bien

d'en avoir quatre, mais un de plus dérangeait tous les plans qu'on avait formés. Bientôt l'état de madame ne fut point équivoque, et l'on s'adressa pour le faire cesser à je ne sais qui ; je n'ai même jamais voulu le savoir, quoique la proposition de me dire son nom m'ait été faite et plusieurs fois renouvelée. Le barbare opérateur détruisit ce dernier fruit de l'amour dans le sein qui l'avait conçu, mais le crime égara sa main : il perfora le col de la matrice dans l'étendue d'un demi-pouce. La nature se chargea de punir cette famille avide, cette mère dénaturée, et le châtiment fut terrible. Vingt-six mois de chevet ou de chaise longue, et un état de langueur, de dépérissement et de faiblesse, que l'on m'assure exister encore aujourd'hui, furent les résultats de cette coupable imprudence. La malade fut plusieurs fois dans un danger imminent de mort, et ce n'est qu'à force d'art, de soins et de bonheur que je parvins à la sauver. Cette longue et cruelle maladie a ouvert un compte de frais et de dépense, que je porte, selon la plus faible estimation, à quarante mille francs, somme bien supérieure sans doute à celle qu'auraient absorbée la naissance d'un nouvel enfant, son éducation et tous les soins qu'il eût fallu prendre de lui pour en faire un homme. On a souvent dit que le crime était

un faux calcul: cette vérité est démontrée ici d'une manière mathématique.

A la suite de l'entretien dont j'ai parlé cidessus, je demandai au célèbre magistrat qui me faisait l'honneur de causer aussi familièrement avec moi, pourquoi ce genre d'infanticide était si rarement un sujet de procès criminels. Une femme, lui disais-je, qui tue son enfant au moment de la naissance, ou peu de temps après qu'il est né, a bien plus de moyens pour dérober à la justice la connaissance de son crime que celle qui est obligée de se donner des complices; et cependant la première espèce d'infanticide occupe souvent les cours d'assises, tandis que la dernière n'y figure presque jamais. La justice, me répondit-il, a souvent informé avec une extrême sévérité contre les délits de cette nature, pour en arrêter, par des châtimens exemplaires, l'effrayante continuation; mais elle n'a le plus souvent recueilli que des preuves imparfaites, équivoques ou insuffisantes, et la vraie justice ne doit pas procéder d'après des hypothèses et des inductions ; jurés et magistrats ne sont déjà que trop enclins en France à former leur conviction de cette manière. On ne peut se passer de faits matériels bien constatés, et pour punir ce genre d'infanticide, le plus commun de tous, il faudrait des témoins

irrécusables, oculaires et auriculaires; il faudrait, en quelque sorte, surprendre les coupables flagrante delicto.

L'infanticide, selon les peuples, les temps et les croyances, a paru plus ou moins odieux. Les chrétiens l'ont en horreur; il est détesté par les juifs qui attachent tant de prix à la fécondité. Il fut très-commun à Rome vers la fin de la république, et sous le règne des premiers empereurs. Les Chinois ne le regardent pas absolument comme un crime. Non-seulement il est toléré parmi eux, mais il y est pratiqué assez publiquement.

Les anciens avaient inventé, pour opérer l'aborticide, un instrument dont le nom seul est, je crois, arrivé jusqu'à nous; ils l'appelaient embryosphacten, comme qui dirait tueur d'embryon. C'est, je pense, d'un instrument analogue que se servent à Lyon la plupart des femmes qui lèvent un impôt sur la faiblesse des malheureuses filles et leur procurent des avortemens. Cette opération grossièrement exécutée, et par des mains que ne guide aucune connaissance de l'anatomie, immole souvent deux victimes au lieu d'une; le fait que j'ai cité ci-dessus le démontre jusqu'à l'évidence. D'autres femmes, non moins scélérates, mais plus avisées, emploient des injections......; d'autres injectent

dans le vagin.....; d'autres exposent les parties naturelles à la vapeur de....., etc. Le crime a depuis long-temps abandonné les breuvages et boissons emménagogues, comme des moyens infidèles '.

<sup>1</sup> J'ai substitué des points aux passages de cette lecture où j'avais indiqué les pratiques usitées parmi le peuple de Lyon pour opérer l'avortement. En publiant de pareils détails, je croyais faire une chose utile; je pensais qu'il ne fallait laisser à qui que ce soit le monopole des vérités dangereuses; que le plus sûr moyen d'en atténuer les effets nuisibles était d'en rendre la connaissance commune à tous; je croyais que la vérité porte toujours avec elle son antidote, et que, semblable à la lance d'Achille, elle guérissait d'un côté les blessures qu'elle faisait de l'autre. Des hommes plus prudens en ont jugé d'une autre manière. M. le préfet du département du Rhône, dont personne plus que moi ne respecte l'administration éclairée, a paru exiger cette suppression; des amis dévoués, dont les sages conseils sont pour moi des ordres absolus, exprimèrent le même sentiment. Enfin, je me rappelai que l'Institut de France avait fermé ses portes, en 1815, lorsqu'il entendit la lecture d'un savant mémoire sur les propriétés délétères de l'acide prussique; qu'il craignit la publicité d'un pareil travail, et se constitua en comité secret pour en discuter les diverses parties. Telles sont les raisons qui m'ont déterminé à ce sacrifice. Je n'éprouve qu'un regret de l'avoir consommé, c'est celui de la lacune qu'il laisse à l'exposition de nos mœurs locales, à laquelle j'aurais voulu ne pas cesser un instant d'être fidèle dans le cours de cet écrit.

Il peut être utile à un médecin honnête de connaître ces différentes pratiques, non-seulement pour prononcer avec une entière connaissance de cause sur des cas d'infanticide soumis à son examen, mais encore pour avoir à sa disposition et comme sous sa main tous les moyens d'action et de puissance qu'embrasse l'exercice de son art. Il a toujours passé pour conforme à une bonne morale que le médecin ne devait pas hésiter, lorsqu'il avait à opter dans la délivrance d'une femme arrivée au terme de sa grossesse, entre la conservation de la mère et celle de son fruit. C'est par une extension de la même doctrine qu'il faudrait juger la conduite qu'il aurait à tenir dans l'hypothèse suivante : si une femme dont le bassin serait conformé de la manière la plus défectueuse, ayant été accouchée d'un premier enfant et préservée de la mort comme par un prodige, avait le malheur de devenir grosse une seconde fois, malgré tous les avertissemens qui lui auraient été donnés d'éviter le renouvellement d'un pareil état, le médecin serait-il coupable aux yeux de la nature et de l'humanité, de conseiller et de pratiquer l'avortement? J'ai eu le bonheur jusqu'à présent de n'avoir à traiter avec ma conscience pour aucun cas de cette espèce; mais s'il s'en offrait un à moi, après avoir

pris l'avis des médecins les plus instruits et les plus éclairés dans leur probité, après avoir consulté les plus habiles casuistes, je me déterminerais, en supposant que toutes les voix fussent conformes et pour l'affirmative, à opérer l'aborticide, mais ce ne serait par aucun des moyens ci-dessus indiqués que je chercherais à le procurer. Il en est un, moins connu que les autres, qui me paraît à la fois plus prompt et plus sûr, et ce moyen, c'est l'électricité.

Schurigius rapporte qu'une femme enceinte, ayant été frappé de la foudre, n'en éprouva aucun mal, mais accoucha de suite et prématurément de l'enfant qu'elle portait dans son sein, et qui fut foudroyé médiatement. Il faut peu s'étonner de ce que la mère n'éprouva aucune commotion dangereuse d'un accident qui ôta la vie à son enfant, d'après ce qui arrive dans les maladies épidémiques et contagieuses où souvent les fœtus périssent dans le sein maternel, lorsque les mères sont à peine atteintes de ce fléau. Sigaud de Lafond, savant physicien, qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme Sigault, chirurgien, inventeur de la symphysiotomie, recommande expressément de n'employer qu'avec des ménagemens infinis les traitemens électriques pour les femmes grosses. L'électricité appliquée à nos organes, parmi les nombreux et singuliers effets qu'elle opère sur eux, y détermine une force expulsive qu'on n'a point assez remarquée. J'ai publié, il y a près de vingt ans, dans une note de ma traduction des maladies chroniques de Quarin, une méthode dont j'ai lieu de me regarder comme l'inventeur, pour faire rendre le ténia ou ver solitaire, et qui consiste à donner au malade un purgatif simple, de la poudre de jalap, par exemple, et, pendant l'effet du remède, à déterminer quelques chocs électriques sur le ventre, avecla bouteille de Leyde. Ce moyen opère ici un double effet : il engourdit le ver et augmente considérablement le mouvement péristaltique qui tend à l'expulser. Il m'est souvent arrivé, après avoir pris un simple laxatif, de diriger sur le ventre quelques commotions électriques, et, sous leur influence, d'obtenir des selles aussi abondantes, aussi réitérées que j'aurais pu les attendre du purgatif le plus énergique.

Il y a plus, c'est que l'électricité paraît avoir une action particulière sur les organes de la génération. Un physicien imprudent, à une époque où l'application de l'électricité au corps humain était un empirisme grossier et à peine raisonné, ayant déterminé sur sa verge en érection une commotion avec la bouteille de Leyde, fut tué sur-le-champ, comme s'il eût été frappé de la foudre.

La crainte des lois et des châtimens étant im-

puissante pour prévenir le crime des avortemens artificiels, la philanthropie a imaginé divers moyens de le rendre plus rare. L'un des plus propres à atteindre ce but, serait la création d'hospices où les filles-mères trouveraient en même temps le secret de leurs faiblesses et tous les secours que réclame leur état. On ne peut trop admirer un établissement de ce genre fondé à Vienne par Joseph II, et destiné à servir de modèle. « Cette maison est toujours fermée, » mais elle s'ouvre au son d'une cloche, à toute » heure du jour et de la nuit; aucune question » n'est faite à la personne qui se présente : elle » doit cependant apporter avec elle un billet » cacheté, contenant son vrai nom de baptême » et de famille. L'accoucheur inscrit au dos le » numéro de la chambre qu'elle doit occuper. » Elle conserve ce billet, toujours fermé, et » l'emporte tel à sa sortie. On ne prend ces » précautions que pour pouvoir, en cas de mort, » constater les décès et prévenir les familles. » On peut y entrer voilée ou masquée et y rester » dans cet état, sortir de suite ou y demeurer » plus long-temps, emmener son enfant ou le » laisser dans la maison. L'année où cet établis» sement fut fondé, 748 enfans y reçurent le » jour; en 1799, leur nombre s'élevait à 2,115'.» Un pareil asile épargnerait aux filles-mères l'embarras des déclarations à la justice de paix, qui ne sont pas pour elles absolument obligatoires, dont la plupart se dispensent, guidées en cela par une fausse honte, et qui d'ailleurs ne produisent pas tout le bien pour lequel on les a instituées.

D'autres réformes, qu'il n'est pas sans utilité d'indiquer ici, pourraient efficacement concourir à ce but, et, par exemple, la suppression de toute espèce de peine ou de châtiment à l'égard des filles qui ont eu le malheur de se laisser séduire. Rien de semblable, je le sais, n'existe dans nos lois civiles, mais notre droit canon est plus sévère. Un auteur allemand, qui a écrit d'excellentes choses sur l'infanticide, Wasda, est persuadé qu'un sûr moyen d'arrêter les progrès de ce crime, passé presque en habitude dans toutes les grandes cités, serait l'immunité civile et ecclésiastique. Cette vue est exagérée sans doute, mais elle ne doit pas être entièrement méprisée <sup>2</sup>.

Vienne. Précis historique. Description. Gouvernement, Finances, Commerce. Paris, in-8.°, 1809, p. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si l'on en croit une anecdote de M.<sup>me</sup> de Genlis, insérée dans ses Souvenirs de Félicie, les malheureuses

Je ne pousserai pas plus loin ces considérations, mais je terminerai cette lecture, selon l'usage que j'ai adopté dans le cours de ce mémoire, par une observation générale. Est-il permis, dans les tableaux de philosophie morale, de représenter les mœurs particulières aussi mauvaises qu'elles le sont? Je le pense, et les détails bien affligeans pour l'humanité, dans lesquels je suis entré au sujet de l'infanticide, établissent assez mon opinion à cet égard. J'ai peint ce crime des plus noires couleurs; j'ai exprimé toute l'horreur qu'il m'inspire; j'ai trop généralisé peut-être, mais j'ai fait à peu près comme ces anciens Grecs qui forçaient des esclaves à s'enivrer, et rendaient ensuite leurs enfans témoins de la dégradation, de la turpitude et de l'abrutissement auxquels conduit le vice le plus honteux de tous, celui de l'ivrognerie.

faiblesses des jeunes filles seraient punies à Brenigarthen, en Suisse, de la manière la plus odieuse. Si le fait n'est pas faux, il est au moins inexact. On peut accorder plus de confiance au récit suivant. Dans les cautons catholiques de la Suisse que j'ai parcourus, les filles qui ont fait un enfant sont libres de ne pas assister aux processions des fêtes de la Ste.-Vierge: si elles y paroissent, elles ne doivent y être vues qu'en tablier de couleur; celle qui s'y présenterait en tablier blanc serait exposée à voir ses vêtemens déchirés et mis en pièces par ses compagnes.

## HUITIÈME LECTURE.

SUR L'HYDROPHOBIE.

Scribebam in aere lugdunensi.

J'ai décrit cette maladie telle que je l'ai observée parmi nous dans son état anomal.

On a souvent à traiter l'hydrophobie dans notre ville: les sujets de nos observations, par rapport à cette maladie, sont rarement les habitans de la cité, mais bien plutôt quelques individus appartenant à cette population laborieuse qui couvre le sol fertile appelé la Campagne de Lyon '.

Plusieurs causes concourent à rendre l'hydrophobie si fréquente dans la banlieue de cette

Cette dénomination est technique. Lorsque l'assemblée constituante organisa en 1790 les nouvelles jurisdictions de la France constitutionnelle, elle sépara l'administration de la ville et celle des nombreux villages qui l'environnent. Elle forma de ces derniers un district à part, qu'elle nomma la Campagne de Lyon. En décembre 1794 (Nivôse an 3), je fus nommé par ce district élève à l'école de santé de Montpellier.

ville, et d'abord les battues qui se renouvellent trop rarement, et qui manquent souvent leur but, parce que le pays est trop découvert, et que le repaire des animaux malfaisans est plus difficile à cerner; et ensuite les pratiques superstitieuses relativement à cette maladie qui ne sont nulle part aussi nombreuses qu'ici, et qui n'exercent nulle part un si grand empire sur l'esprit de la multitude. Je ne sais quelles sont les ressources des autres provinces, mais je ne crois pas qu'en ce genre aucune d'elles soit plus riche que la nôtre. Nous avons ici des breuvages en réputation contre la rage, des infusions, des poudres, des omelettes, des fricassées, qui en préservent sûrement; une clé de St. Hubert et une compagnie de chevaliers organisée sous le nom de ce saint, dans laquelle il suffit d'être reçu, après les abondantes libations d'un crapuleux noviciat, pour n'avoir jamais rien à craindre de cette maladie, fût-on mis en pièces par les dents d'une bête enragée, même bipède '. On sent combien de pareils pré-

<sup>&#</sup>x27;St. Hubert est le patron des chasseurs si exposés par état à la morsure des animaux féroces, et par conséquent à la rage. C'est sous les auspices de ce saint que sont placés les rendez-vous de chasse; c'est sous son vocable que l'on érige les chapelles et les oratoires des bois. Les messes de chasse lui sont consacrées, et de grands

servatifs sont illusoires et ridicules, et combien ils exposent, par la funeste confiance qu'ils inspirent, une multitude ignorante et crédule à la plus terrible de toutes les maladies contagieuses. Les animaux enragés, grâce aux soins d'une police de sûreté bien faite, sont bien moins communs aux environs de Londres que partout ailleurs.

Ce sont ces raisons, et ces circonstances de localité qui m'engagent à traiter spécialement ici de l'hydrophobie. Je sentais l'avantage de publier et de rendre populaire une instruction raisonnée sur les parties de ce sujet que l'observation semble avoir moins éclairées que les autres, lorsque j'écrivis, il y a quelques années, une dissertation sur l'hydrophobie. A peine était-elle terminée que je la livrai aux flammes, sans pouvoir trop me rendre compte aujour-d'hui des raisons qui me déterminèrent alors à ce sacrifice; j'en ai conservé le canevas que je vais reproduire, et qui donnera une idée de mon travail.

Je ne me proposais donc point, je le répète, de traiter de cette maladie sous ses formes les

maîtres les ontembellies quelquesois par l'harmonie d'une partition savante. On cite en France une messe de chasse par Gossec, que l'on dit d'un grand effet.

plus usitées, qu'on a d'ailleurs mille fois décrites. Il m'eût été cependant facile de le faire, ayant vu dix fois cette maladie dans son état normal, pendant huit ans d'exercice comme médecin dans la campagne de Lyon, et pendant dix-huit ans de séjour et de pratique dans cette ville. Toutes ces formes se ressemblent, et leur étude a été jusqu'à présent d'un médiocre avantage pour éclairer la nature intime de cette maladie et le traitement qui lui convient. Une seule lacune se faisait remarquer dans ces observations sur la forme la plus commune de l'hydrophobie, et cette lacune, M. Trolliet l'a remplie, dans ces derniers temps, avec un dévoûment digne d'éloge ; c'était une autopsie cadavérique plus minutieuse et plus exacte des individus qui avaient succombé '. Morgagni, à l'époque où il écrivait, avait signalé ce vide, et avait placé parmi les desiderata relativement à cette maladie les notions propres à le combler .

J'avais un autre but : je voulais suivre les traces de la nature dans des directions, dans des allures où elle avait été peu remarquée; dans

Observations et recherches d'anatomie pathologique sur la rage. Lyon, 1819 et 1820. in-8.º

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ego quidem pro tam retrusa atrocissimi alioquin morbi natura, fortasse pauciores adhuc habitas esse dissectiones addubito, etc. (De sed. et oaus. epist. VIII, 22.)

les formes avortées, irrégulières, imparfaites, qu'affecte quelquefois cette maladie; dans l'ordre, souvent équivoque et interverti, selon lequel se combinent ses élémens. Je voulais faire pour l'hydrophobie ce qu'on a fait de nos jours pour la gastrite. On ne connaissait autrefois que la gastrite aiguë, que cette gastrite si grossièrement dessinée qu'elle est évidente pour tout le monde. Une analyse plus exacte des symptômes a fait découvrir, dans ces derniers temps, des gastrites anomales, chroniques et tellement masquées par les symptômes sympathiques, qu'il est presque impossible à l'observateur le plus attentif de les reconnaître. Pourquoi l'hydrophobie n'aurait-elle point aussi ses variétés, qui exposent le médecin à la confondre avec d'autres maladies, et qui rendent son diagnostic difficile à déterminer?

Je traiterai d'abord des hydrophobies intermittentes, et la plupart le sont à leur origine. La nature montre généralement beaucoup d'hésitation au début de cette maladie: elle commence son travail, l'interrompt brusquement, le reprend tout-à-coup, le cesse encore, y revient de nouveau. J'ai vu des formes intermittentes beaucoup plus prononcées; j'en pourrais citer trois exemples: le plus remarquable m'a été fourni en 1808 par une jeune vache, au

domaine de la Bachasse, commune de Ste.-Foylès-Lyon, qui, six semaines après avoir été mordue par un chien de basse-cour enragé, éprouva les plus violens symptômes de l'hydrophobie, quoique dans cette espèce la maladie prenne en général un caractère remarquable de douceur et de modération, comme j'aurai occasion de le répéter ailleurs avec plus de développement. Dans sa fureur elle était inabordable et mettait en pièces, avec ses dents, les boiseries de la crêche et du râtelier où elle était attachée. Cette rage s'arrêta tout-à-coup, et l'animal cessa de refuser les boissons et les alimens; elle reprit ses habitudes douces et pacifiques pendant plus de six mois. Alors la rage se manifesta de nouveau, mais avec moins de violence, et cette fois l'animal y succomba.

A cette exposition succèdera celle des hydrophobies chroniques; je n'en ai vu qu'un exemple, mais si frappant que je ne l'oublierai jamais. Un gentilhomme Auvergnat, âgé de vingthuit ans, éprouvait, depuis quelques mois, une aversion pour l'eau qui m'avait frappé. L'idée d'un bain à prendre lui causait des frayeurs inexprimables; l'entrée dans l'eau était suivie de frissonnemens, de transports et d'une agitation extrême; sa voix était rauque et grosse; ses yeux paraissaient quelquefois étincelans;

lorsqu'on lui demandait s'il souffrait et en quel endroit, il désignait le pharynx et le commencement de l'œsophage; il se plaignait d'y éprouver quelquefois de la chaleur, plus souvent un resserrement incommode. Il préférait pour boisson, dans ses repas, le lait ou l'hydrogale à l'eau pure. Habituellement sombre, taciturne, mélancolique, il sortait quelquefois de cet état pour se livrer à des actes violens et furieux. Il était d'ailleurs plein de sens, de jugement et de raison; on le prenait dans le monde pour un original, mais non pour un fou. Les médecins qui lui avaient donné des soins avant moi, traitaient sa maladie de manie, d'hypochondrie, de vésanie, de névrose, et ils en attribuaient la cause à quelques chagrins domestiques. Je trouvai ce diagnostic et cette étiologie assez conformes à la nature des symptômes et aux nombreuses contrariétés que le malade avait éprouvées. Je continual donc, mais avec d'autres agens thérapeutiques, le traitement qu'on avait déjà fait. Un jour que je causais familièrement avec le malade, et dans un de ses bons momens, le hasard ayant fait tomber la conversation sur l'hydrophobie, il m'apprit que, quatorze ou quinze mois avant sa maladie, il avait été léché au visage par un chien de chasse languissant plutôt que malade, et qui, quelques

jours après, succomba à la rage la mieux caractérisée. Il éprouva dès-lors une si grande crainte de devenir enragé, qu'il quitta Nevers, où il faisait sa résidence habituelle, pour se retirer aux environs de Gannat, département de l'Allier, dans un vieux château ruiné et presque abandonné qu'il y possédait. Il y passa cinquante jours, ne voyant personne et livré aux plus sinistres pressentimens. Après cette quarantaine, aucun symptôme ne s'étant manifesté, il se crut pour jamais préservé du mal qu'il craignait; il quitta sa solitude et retourna dans le monde, ne pensant plus à son accident et ne m'en parlant alors que fortuitement et pour mémoire. Un an entier s'écoula entre son retour dans ses foyers et la manifestation de la maladie dont j'ai cidessus exposé les symptômes. Je parvins à la guérir, mais après un long traitement, et par l'usage combiné de la valériane portée à la plus haute dose, de la magnésie et du castoréum. Beaucoup de médecins, qui veulent assujettir l'inépuisable variété de la nature aux formes systématiques, absolues et didactiques de nos sciences, oubliant que celles-ci sont des choses de pure invention, des méthodes pour étudier et rien de plus, contesteront dans ce sujet l'existence de l'hydrophobie, mais elle me paraît évidente; la maladie semble frapper de son

cachet tous les symptômes, et je trouve d'ailleurs mon opinion confirmée par une observation non moins remarquable de M. Larrey '. Un soldat avait été mordu, vers l'âge de 14 à 15 ans, par un chien bien décidément enragé; il éprouva pendant sept ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort arrivée en 1821, une foule de symptômes singuliers dont le plus constant fut une aversion pour l'eau pure, même au milieu des chaleurs de l'été, et parmi ses compagnons d'armes qui s'en abreuvaient. Deux fois on lui fit changer de régiment, et ses camarades cherchèrent toujours à s'éloigner de lui. Après sept années d'une vie aussi inquiète, aussi agitée, il éprouva les symptômes les moins équivoques d'une hydrophobie aiguë, à laquelle il succomba en peu de jours.

L'examen des hydrophobies qui se manifestent sous des formes avortées et incomplètes, aurait immédiatement suivi, attendu que ces hydrophobies affectent en général une marche chronique, ce qui les rattache, au moins sous ce rapport, à la classe précédente. J'en ai observé quelques-unes, et la plupart provenaient de la bave déposée par l'animal enragé, au

Considérations sur la fièvre jaune. Paris, 1822. in-8.0

moyen du lèchement ou de tout autre contact, sur quelque partie d'un corps sain. Bernardin de St.-Pierre en est un exemple assez remarquable. A une époque de sa vie, et sans autre cause que quelques chagrins auxquels son caractère égoïste et peu délicat pour ceux qui l'ont personnellement connu, ne dut pas le rendre fort sensible, il fut pris d'une aversion pour l'eau, qui allait jusqu'aux craintes les plus ridicules; il ne pouvait en voir, encore moins en toucher; il éprouvait des spasmes, des frémissemens involontaires quand il lui fallait passer un pont, une rivière, ou seulement regarder dans un réservoir plein d'eau. Il se demanda plusieurs fois s'il avait été touché ou mordu à son insu par quelque animal atteint de la rage '. L'observation suivante, rapportée par le docteur Villars, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, est encore plus concluante. « J'ai vu, dit-il, deux hydrophobes qui » n'avaient que des symptômes très-incomplets » de cette cruelle maladie. Ils avaient été mordus » par un loup évidemment enragé, mais telle-» ment épuisé, que ses dents étaient émoussées, » et ne pouvaient que déchirer, au lieu de » mordre, lorsqu'il fut tué dans le village

<sup>&#</sup>x27; Voy. le préambule de l'Arcadie.

même. Ceux qu'il avait mordus, conservèrent
destraces d'hydrophobie pendant près de cinq
mois; ils pouvaient manger et non pas boire.
Ils furent frictionnés peu de temps après leurs
morsures; le cinabre, les amers, la valériane
et les autres antispasmodiques, pris au printemps, achevèrent de les guérir quatre mois
après '. »

Je traiterai ensuite de ces hydrophobies qui surviennent tout-à-coup et comme épiphénomènes dans certaines fièvres cérébrales; dans quelques typhus, dans quelques cas de névroses hystériques, et même, quoique rarement, dans la grossesse. On trouve divers faits de ce genre dans le Ratio medendi de Valent. Hildenbrand, dans la Clinique de M. l'Herminier, dans une Dissertation de Tribolet: De hydrophobid sine morsu prævio. On en trouve un plus grand nombre et de plus curieuses encore dans le Dictionnaire des merveilles de la nature, par Sigaud de Lafond. J'en ai vu un exemple frappant sur la personne de M. D., négociant de cette ville, mort vers le milieu de mai 1811,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principes de médecine et de chirurgie. Lyon. 1797. in-8.º p. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. le Sylloge de Baldinger.

<sup>3</sup> Tome II., p. 177 et suivantes.

d'une pleuro-pneumonie avec des symptômes ataxiques. Il éprouva le sixième jour de sa maladie un violent accès d'hydrophobie qui dura vingt-quatre heures. Il mourut, mais non de l'hydrophobie; elle avait cessé depuis quelques jours, lorsque la splénisation du poumon le fit périr d'asphyxie.

Je place au dernier rang de cette échelle pathologique ces impressions hydrophobiques que le temps semble user dans nos corps, et qui, bien que transmises d'un individu malade à un individu sain, restent toute la vie virtuelles sans jamais devenir effectives, par un concours de circonstances atténuantes, neutralisantes, difficile à déterminer, ou par l'absence de causes excitantes assez actives, ou peut-être aussi parce que leur nature est réfractaire à ce genre de modification vitale qui constitue et caractérise l'hydrophobie. Il est, par exemple, bien démontré pour moi que des personnes mordues par un animal enragé, n'ont cependant jamais éprouvé la rage parce que les causes propres à la développer ont manqué, ou n'ont pas agi assez profondément sur elles pour la faire naître. Ainsi, il arrive souvent que des individus ayant des poumons tuberculeux ne périssent cependant point de la phthisie pulmonaire, parce qu'une cause occasionnelle, capable

d'en déterminer la suppuration n'a pas eu lieu. Ils portent dans leur sein, pendant une longue vie, le germe d'une maladie mortelle, qui cependant n'est pas celle à laquelle ils succombent.

Je ne dois point oublier ces hydrophobies qui, suivant leur cours régulièrement, se font remarquer cependant par quelque épiphénomène singulier; et, par exemple, j'ai traité à Pierre-Bénite, hameau du village d'Oullins, dans les premiers jours d'octobre 1809, un paysan, âgé de quarante-un ans, mordu à la jambe, deux mois auparavant, par un chien enragé, dont l'hydrophobie débuta par une paraplégie qui ne cessa qu'avec la vie du malade. C'était une chose remarquable que de voir ce malheureux en proie à la plus violente agitation dans la moitié supérieure de son corps, ne pouvoir s'élancer hors de son lit malgré l'extrême désir qu'il en avait, et éprouver dans les parties inférieures une immobilité presque absolue. On peut regarder comme un autre épiphénomène, plus commun sans doute dans cette maladie, le délire ou l'égarement dans le système des connaissances réfléchies. Il est certain que la plupart des hydrophobes meurent sans délire : mais il en est aussi quelques-uns dans lesquels la perversion des goûts, des affections et des sentimens entraîne aussi celle des idées et des

opérations plus immédiatement relatives à l'intelligence. C'est ainsi que la vie organique violemment excitée détermine, quelquefois sympathiquement, le trouble et l'exaltation de la vie animale; c'est ainsi également, comme l'avait observé Bichat, que la sensibilité dans certaines circonstances devient animale, d'organique qu'elle était d'abord. Des dix hydrophobes que j'ai traités, qui devaient leur maladie à la morsure d'un animal enragé et qui tous ont péri, ce que je remarque ici pour distinguer ces cas des cas douteux ou hydrophobies anomales dont j'ai parlé et qui sont le principal sujet de cette dissertation, un seul a déliré avant de mourir.

Enfin, existe-t-il des transformations de virus, ou, pour employer une expression plus conforme au langage actuel de la science, des transformations d'impressions spécifiques: en d'autres termes, et pour rendre l'énoncé du problême aussi clair que possible, un individu mordu par un animal enragé peut-il éprouver, après un certain temps, sous l'influence de cette cause, une maladie qui n'a pas le moindre rapport avec l'hydrophobie, mais qui en tient lieu sans lui ressembler, et qui est le produit d'une affection identique, diversement conçue et exprimée par le principe de la vie? Ici les faits positifs manquent absolument, leur liaison est

inaperçue, et le parti du doute serait le plus sûr à embrasser. On me dira qu'un cerisier ne porte pas des poires, et qu'un poirier ne donne pas des raisins; mais les actes de la nature animale ne sont point aussi constans, aussi déterminés. Tout se mêle et se confond, les mouvemens organiques se substituent facilement les uns aux autres : Nihil in corpore humano plane sincerum, a dit Galien; il n'y a rien d'absolu et qui soit sans équivoque dans le corps humain. Lorsqu'une maladie épidémique touche à sa fin, elle devient méconnaissable pour celui qui ne l'a pas observée à son origine. Elle prend l'allure des maladies sporadiques. Ainsi Finke, dans sa description de l'épidémie qui ravagea le comté de Techlembourg, depuis 1776 jusqu'à 1780, a observé des angines, des rhumatismes, des enrouemens, des hématuries, des aliénations mentales, des crachemens de sang, des dyspnées, etc., qui résistaient à tous les remèdes, et ne cédaient précisément qu'à ceux qui avaient réussi dans la fièvre bilieuse épidémique, alors éteinte en apparence, dont ils étaient en quelque sorte les derniers produits. Beaucoup de siphilis chroniques, que nous avons sous les yeux, n'ont pas la moindre ressemblance avec ces siphilis aiguës dont les médecins du seizième siècle nous ont laissé de si affreux tableaux. Pour revenir à mon

sujet, la rage, par exemple, ne se développe jamais spontanément chez les herbivores. Si ces animaux sont mordus par un chien, un chat, ou un loup enragés, il en résulte le plus souvent une maladie qui les fait périr, mais avec des symptômes déjà très-différens de ceux qui caractérisent la rage dans l'espèce canis. Ce qu'il y a de plus remarquable alors, c'est l'impossibilité où ils sont de transmettre la maladie ou de l'inoculer de quelque manière que ce soit. Déjà même la rage n'est plus aussi active, aussi prononcée, aussi violente dans l'espèce humaine qu'elle l'est dans les espèces canis et felis. Je ne nie pas absolument que l'homme n'ait quelquefois communiqué la rage à son semblable, mais cette inoculation a dû rarement arriver'.

C'est ici, je crois, qu'il convient de placer le fait suivant, que d'autres considérations pourraient reporter ailleurs: dans les premiers jours

<sup>&#</sup>x27;Maxima videlicet suspicio est, miasmata contagiosa sub ignotis adhuc circumstantiis diversimode inter se invicem commisceri ac fere amalgamari posse, unde diversæ illorum decompositiones, diversæque syntheses recentes oriuntur, ita, ut alia eorum alienis ac notis formis exsurgere, alia iterùm quondam visa et cognita evanescere posse videantur. Quod quidem nosologia historica testatur.

Valentini nob. ab Hildenbrand Ratio medendi. Vienna Austria. 1814. pars altera. p. 154

de novembre 1819, je fus appelé par un de mes plus savans confrères à Lyon pour donner, concurremment avec lui, des soins à une trèsbelle fille, sa parente, M. le Caroline E \*\*\*, âgée de vingt-un ans, qui éprouvait quelques symptômes d'hydrophobie commencée. La sœur de cette jeune personne était morte, un mois auparavant, avec les symptômes les plus manifestes de l'hydrophobie et de la rage. Celle qui fait le sujet de cette observation avait soigné sa sœur jusqu'au dernier moment, et plusieurs fois elle avait sucé la langue de la malade qu'un gonflement extrême l'empêchait de contenir dans sa bouche. Elle en avait même été mordue à la main en plusieurs endroits, lorsqu'elle lui présentait des boissons.

M. lle Caroline ayant assisté, le 2 novembre, à une messe des morts et à une prise d'habits, fut vivement frappée par l'aspect de ces lugubres cérémonies. Elle eut quelques accès de fièvre intermittente, remarquables par divers symptômes hydrophobiques, tels que l'aversion pour les boissons, un spasme de la gorge, des pressentimens sinistres, une agitation convulsive à l'aspect des liquides, un regard inquiet, etc. Cet état dura cinq ou six jours; la malade en sortit tout-à-coup: il ne lui resta qu'une mélancolie qui a long-temps troublé sa convalescence.

J'ai cru voir là une hydrophobie imparfaite, une de ces hydrophobies que la nature, n'ayant pas reçu une impression suffisante, a la force de commencer, mais non de continuer. Elle confirme l'opinion que j'ai déjà exprimée, que cette maladie dégénère dans l'espèce humaine et qu'elle n'y est point absolument contagieuse.

Ce n'est pas, au reste, la première fois qu'une hydrophobie conçue dans des circonstances peu favorables à son développement, apparaît sous les traits et avec les allures d'une fièvre intermittente. Voici un fait qui s'est passé sous mes yeux. Deux paysans, à Ste.-Foy-lès-Lyon, dans l'été de l'année 1806, prenaient leur repas à l'ombre, vers le milieu du jour. Ils furent visités par le chien de la ferme où ils travaillaient, qui ne témoigna aucun désir de partager leurs alimens, mais qui leur lécha le visage, allant de l'un à l'autre, avec une affectation des plus singulières. Dès le lendemain l'animal donna des signes d'hydrophobie, et il mourut enragé, quelques jours après, dans l'infirmerie de l'Ecole vétérinaire. Les deux paysans qui n'avaient pas pris la précaution, après les caresses de ce chien, de se laver ni même de s'essuyer le visage, tombèrent dans une profonde mélancolie causée par la crainte de devenir hydrophobes. Ils éprouvèrent, l'un au quarantième jour et

l'autre au quarante cinquième de cette imprudence, quelques accès de fièvre intermittente tierce, qui furent remarquables par des sueurs excessives à la fin de chaque accès. Une fièvre intermittente, éprouvée par deux sujets différens presque à la même époque, dans une saison et dans une habitation où ce genre de maladies n'est pas connu, la marche intermittente que la rage affecte quelquefois et surtout à son début, les sueurs considérables qui terminaient les accès et qui n'avaient aucun rapport avec ses autres périodes, toutes ces circonstances réunies me portèrent à croire que c'était peut-être un mouvement spontané et conservateur de la nature qui transformait ainsi le principe hydrophobique et en purgeait le corps de cette manière. Je sais d'avance que des médecins qui exigent dans les actes de la nature humaine des formes absolues et positives, et qui la veulent telle que nos livres la représentent, n'adopteront pas cette manière de voir; mais c'est la mienne, et j'espère qu'avec le temps et le progrès des lumières, elle obtiendra la préférence qui lui est incontestablement due '.

Les malades qui éprouvent deux fois la peste, en sont quittes la seconde fois, si l'on en croit Eusèbe Valli, par des tumeurs des glandes lymphatiques. (Exp. on anim. elect. London. 1793.)

Plusieurs questions particulières se rattachent à ces questions générales, et je dois chercher, dans leur solution, l'explication de faits non moins importans à éclaircir.

Indépendamment de la constitution, du tempérament et de la disposition naturelle à contracter l'hydrophobie, les circonstances de la morsure établissent-elles pour les animaux une plus grande facilité à gagner la maladie que pour l'homme? Oui sans doute. A l'aspect d'un individu de son espèce atteint de la rage, l'animal tremble de tous ses membres; il est frappé de stupeur; il cherche à fuir; il tressaille d'épouvante et d'horreur. Toutes les circonstances se réunissent ici pour graver plus profondément en lui l'impression hydrophobique. L'homme, au contraire, est atteint dans un concours de circonstances toutes atténuantes, et toutes propres à affaiblir ou à rendre nuls les effets de la contagion. Il s'avance sièrement et souvent sans défense au-devant de son ennemi irrité; il le provoque même, attire son attention et lutte corps à corps avec lui ; il s'acharne à sa perte, et ne le laisse qu'après l'avoir terrassé, vaincu, privé de vie, soit qu'il sente secrètement alors la supériorité de sa nature, soit qu'il compte sur les moyens préservatifs et conservateurs d'un art dont il connaît les prodiges et la puissance.

L'emploi du cautère comme remède préservatif de l'hydrophobie est aussi digne de quelque attention. L'excision des parties mordues, conseillée par les médecins anglais, serait peut-être préférable, si l'on pouvait toujours la pratiquer; le cautère me paraît, d'après un grand nombre de faits, tellement efficace, que je n'hésite point à le regarder comme le plus sûr de tous, et à croire qu'il convient au moment de l'accident, long-temps après qu'il a eu lieu, et même encore au début de l'hydrophobie. Agit-il ici

Voici un fait qui m'a été rapporté par un témoin oculaire, par mon célèbre confrère et ami M. le docteur Parat, médecin de l'école royale vétérinaire de Lyon. Un élève de cette école, ayant été mordu le 22 mars 1818 par un chien enragé, éprouva, trois ou quatre fois en cinq ou six mois, le renouvellement des symptômes hydrophobiques, qui obligèrent trois ou quatre fois de recourir à la cautérisation par la potasse caustique. Enfin, la nature si souvent contrariée cessa de reproduire des symptômes, dont elle avait fini par perdre, si je peux ainsi parler, l'image et l'habitude. Rien n'empêche, pour plus de sûreté, qu'on ne cautérise à la fois et la plaie et la région placée immédiatement au-dessus d'elle. M. Parat veut que la cautérisation soit pratiquée, non sur l'endroit blessé ou mordu, mais un peu au-dessus; c'est ainsi qu'il s'en est expliqué avec moi dans des entretiens particuliers. Il appelle ingénieusement cette méthode thérapeutique, le cordon sanitaire de l'hydrophobie. L'observation qui suit fait le pendant de celle qui précède. Une manière de

comme les ligatures, comme les scarifications, comme certaines extirpations qui préviennent

religieuse fut mordue en 181 .... vers la racine du poignet par un petit chien carlin, espèce qui était encore alors fort à la mode et très-recherchée; l'animal disparut sans qu'on ait jamais pu savoir ce qu'il était devenu. Jean Hunter avait déjà remarqué que les animaux enragés sont très-disposés à s'enfuir, que la course est l'effet de l'anxiété extrème dont ils sont tourmentés, qu'elle est instinctive, et contribue beaucoup à diminuer la violence des accidens. La religieuse négligea sa blessure, qui guérit presque sans topiques en très-peu de jours. Vers le troisième mois, elle éprouva tout-à-coup la plupart des symptômes d'une hydrophobie imminente. M. Bellay, son médecin ordinaire, fut appelé; il jugea le cas infiniment grave et désira que je lui fusse adjoint pour le traitement. Nous nous rendîmes le lendemain, à une heure convenue, auprès de la malade. Après avoir pris connaissance de la maladie qui semblait acquérir d'un jour à l'autre plus d'accroissement, nous délibérâmes sur les moyens à employer, pour en arrêter, s'il était possible, les progrès. Nous convinmes que l'emploi du cautère actuel ayant été omis dans le temps convenable, il ne fallait pas néanmoins, dans cette période avancée du mal, se priver d'un remède aussi sûr et aussi actif. La partie blessée fut cautérisée de suite et très-profondément, en ma présence, par M. Bellay lui-même. Une heure après l'opération, la malade s'endormit d'un profond sommeil. Ponteau avait déjà remarqué cet effet sédatif que suit trèssouvent l'application du feu. A son réveil, tous les accidens hydrophobiques avaient cessé; mais cette guérison ne dura pas : quelques semaines après, l'hydrophobie se

l'accès épileptique en empêchant la progression jusqu'au cerveau de l'aura epileptica? Son utilité tient-elle plutôt à une impression sui generis qu'il communique à la partie cautérisée, et qui, plus forte que l'impression hydrophobique, se substitue à elle, la surmonte et l'efface entièrement? Expliquerait-on plus heureusement son action par l'inflammation qu'il détermine et la suppuration qui s'ensuit, ce qui l'assimilerait à ces symptômes vénériens primitifs qui laissent d'autant moins craindre le développement consécutif de la siphilis, qu'ils sont plus inflammatoires et avec une plus grande désorganisation du tissu où ils se manifestent? car on sait que plus les blennorrhagies et les chancres sont bénins et indolens, plus ils sont perfides et exposent à une vérole constitutionnelle. Enfin, y aurait-il entre la nature du mal et l'espèce de remède employé un rapport plus direct, plus

manifesta de nouveau. On employa pour la seconde fois le remède qui avait déjà si bien réussi; il répondit encore à nos espérances. Dans l'espace de dix-huit mois, la ma-lade eut cinq ou six rechutes pour lesquelles je ne fus point appelé, mais dont M. Bellay la guérit toujours par l'emploi du cautère. Elle recouvra enfin une parfaite santé, dont elle a joui pendant douze à quinze ans; à cette époque (janvier 1826) elle a fait une chute sur la glace qui a causé sa mort.

intime; et la gangrène, la mortification, les eschares, la destruction par le feu seraient-elles le remède spécifique des affections nerveuses, comme le quinquina est celui des fièvres intermittentes, le mercure de la siphilis, le soufre des maladies psoriques et herpétiques? Un grand nombre de faits sembleraient l'attester, et, par exemple, celui de ces épileptiques, qui, étant tombés dans le feu durant un de leurs accès et ayant eu, par suite de cet accident, quelque partie de leur corps profondément brûlée, ont été exempts de leur maladie pendant de longues années, et quelquefois même pour toujours.

Je rapporterai le fait suivant, où l'application du feu a donné les plus heureux résultats. Cette observation contient d'ailleurs quelques détails propres à confirmer des principes établis plus haut. Je décris ce traitement avec quelque confiance, parce qu'aucune des précautions capables d'en assurer le succès ne fut omise, et qu'il fut trouvé bien fait par des hommes de l'art fort instruits, qui eurent occasion dans le temps d'en prendre connaissance.

M. le E. C., appartenant à une famille très connue et très-considérée de cette ville, fut mordue, le 19 octobre 1819, par un chat qu'on avait tout lieu de croire enragé. Il était depuis quelque temps triste, languissant et taciturne;

les domestiques avaient remarqué qu'il se présentait quelquefois pour boire et manger, mais qu'il ne pouvait satisfaire ni sa faim, ni sa soif, et qu'il s'éloignait, avec un tressaillement marqué, des vases contenant sa boisson et ses nourritures. Cette excellente demoiselle, qui connaissait le naturel glouton et vorace de son chat, eut l'imprudence de croire qu'il avait avalé, par mégarde, quelque arrête de poisson ou quelque fragment d'os qui s'étaient arrêtés dans son œsophage; elle eut pitié de son état, et, pour le soulager, après l'avoir fait contenir, elle introduisit elle-même, dans le fond de sa gueule, la tête d'un porreau. L'animal souffrit d'abord assez patiemment les premières tentatives, mais ayant été trop souvent réitérées, il entra en fureur et mordit de toutes ses forces le doigt de sa bienfaitrice. Son acharnement fut tel, que les coups violens dont on l'accabla ne purent lui faire lâcher prise, et qu'on fut obligé de le tuer sur la place, tenant toujours le doigt dans sa gueule. Le cadavre du chat fut de suite jeté à l'eau, et je ne pus faire sur l'animal des recherches ultérieures, pour m'assurer plus positivement de son mal : mais j'avais assez de données pour procéder au traitement que je vais décrire.

Souffrante et justement alarmée, M. lle E. C.

se rendit de suite chez moi. Il était environ midi. C'est à cette heure que je termine les visites du matin, et que j'ouvre mon cabinet au public. Je m'empressai de la rassurer, et je lui dis que, toute autre affaire cessante, j'allais me transporter chez elle; je lui demandai seulement la permission de prendre avec moi le chirurgien qui a ma confiance. Elle y consentit volontiers.

On constata d'abord le nombre des plaies; il y en avait quatre ; elles furent lavées à grande eau et pendant long-temps; on les incisa et débrida ensuite pour mettre leur fond à découvert, ce qui était d'autant plus nécessaire pour l'application des secours ultérieurs, que les dents aiguës et piquantes du chat avaient dû pénétrer plus profondément. On ne ménagea point les tendons, les aponévroses, les ligamens, au risque de blesser les puissances musculaires et de frapper de roideur ou de nullité quelques-uns de leurs mouvemens. On cautérisa ensuite avec des fers rougis à blanc, car ceux qui ne le sont qu'au rouge-cerise manquent souvent leur effet préservatif et sont d'ailleurs plus douloureux. D'autres auraient préféré le beurre d'antimoine, ou muriate d'antimoine, ou chlorure d'antimoine, comme plus capable de pénétrer à la plus grande profondeur des plaies; mais l'opinion où je suis, que le feu a quelque chose de

plus spécifique pour prévenir le développement du principe rabien, ne me laissa pas le choix entre ces deux moyens'.

Dans un grand nombre de maladies, ce n'est point une chose indifférente que la préférence de tel caustique par rapport à tel autre : ils ne sont pas tous également bons dans un cas donné. Les connaissances chimiques contribuent beaucoup à éclairer la question de leur emploi. Ainsi, la potasse caustique, les acides minéraux concentrés, les sels corrosifs, les préparations arsénicales, le feu, etc., ont chacun leur manière d'agir particulière. L'un des caustiques les plus employés, la pierre infernale, exerce une action diffuse au lieu d'une action pénétrante. Cette substance s'étend en surface et ne s'introduit pas profondément dans les tissus auxquels elle est appliquée. C'est peut-ètré cette propriété, entrevue plutôt que démontrée, qui l'a fait préférer à d'autres remèdes du même genre pour la cautérisation du canal de l'urêtre. En l'employant, l'on a l'avantage : 1.º de ne pas blesser des parties profondes ou subjacentes à la muqueuse du canal; 2.º de déposer le caustique, si ce n'est sur la partie même qui doit en recevoir l'impression, au moins dans son voisinage d'où il lui arrive par la propriété qu'a la pierre infernale de se fondre et de s'étendre. Dans les années les plus désastreuses du gouvernement impérial, lorsque les appels réitérés de la conscription désolaient le plus les familles, un chirurgien de cette ville s'était acquis une renommée secrète parmi les conscrits, par la facilité avec laquelle il leur faisait obtenir des réformes. Voici son secret qu'il m'a confié, dont je n'ai garde, en mon ame et conscience, d'autoriser ou seulement de justifier l'emploi,

## L'inflammation qui succéda, fut considérable les premiers jours ; elle nous causait d'autant

mais qui, sous le rapport de l'art, mérite d'être conservé ici. Quelques instans avant que le couscrit désigné par le sort fút visité par le conseil de recrutement, il touchait très-légèrement, et d'une manière presque imperceptible, la surface de la cornée avec un petit morceau de pierre infernale fixé au bout d'un porte-crayon. Il en résultait à l'instant une tache blanche, large, opaque, épaisse en apparence mais saus profondeur. Les médecins préposés aux visites jugeaient le mal ancien, incurable, et le conseil prononçait la réforme à l'unanimité. Le malin opérateur de qui je tiens ces détails m'a dit qu'il riait quelquefois dans sa barbe en voyant de vieux praticiens, c'est-à-dire quelques-uns de ces vieux singes dont foisonne l'art de guérir et qui pensent qu'on n'a plus de tours et de grimaces à leur apprendre, être complètement dupes d'une tromperie aussi grossière. Au bout de quelques jours, cette tache formait une eschare circonscrite, bien cernée, mince comme la plus légère pellicule, et sa chute, loin d'altérer la transparence de la cornée, lui donnait, au contraire plus de poli, d'éclat et de vivacité. L'on aurait un livre de médecine fort instructif, si quelqu'un rassemblait dans un petit recueil tous les moyens plus ou moins ingénieux que le despotisme des conscriptions faisait imaginer. J'ai vu des conscrits, qui, en trois ou quatre jours, se sont procuré par des remèdes intérieurs des sarcocèles énormes qu'on aurait pris pour des indurations naturelles et fort auciennes du testicule. Plusieurs, en maudissant leur infâme artifice, sont venus me consulter, parce qu'ils ne guérissaient pas, au gré de leur attente, aussi vite qu'ils s'étaient rendus malades.

plus de satisfaction, qu'étant régulière et phlegmoneuse, nous étions plus sûrs d'avoir ramené l'état nerveux et anomal d'une plaie venimeuse à l'état normal d'une plaie simple. Dès le quinzième jour, toutes les eschares étaient tombées. A mesure qu'elles se détachaient, les plaies étaient converties en petits cautères dont nous avions grand soin d'entretenir la suppuration, au moyen des orangettes ou jeunes fruits avortés de l'oranger, arrondis au tour. Notre pratique en cela était fondée sur l'observation des avantages qu'on obtient, dans toutes les maladies contagieuses, d'une suppuration régulière. Nous savions que la théorie de ceux qui ont proposé l'inoculation de la peste est établie sur ce principe : qu'ils attribuent l'impunité avec laquelle les chirurgiens vivent au milieu des pestiférés, au contact continuel du principe pestilentiel, à l'habitude de porter continuellement sur eux les bistouris qui leur servent à ouvrir les bubons, ce qui détermine une infection lente et insensible; nous savions qu'ils regardent un virus, pour emprunter leur langage, comme infiniment moins dangereux quand il est délayé par le pus. Nous savions, en outre, que les personnes qui ont des cautères ou des suppurations intérieures sont plus rarement atteintes des maladies épidémiques et contagieuses; que dans la peste de Moscou tous les phthisiques au second degré, c'est-à-dire ayant des tubercules suppurés dans le poumon, furent exempts de la maladie, et que c'est probablement la raison pour laquelle les cautères sont si communs dans l'Orient, et communs au point qu'il n'est pas d'Arménien, visitant par état, par devoir ou par pélerinage religieux les contrées pestiférées, qui n'ait le sien; enfin, que dans les maladies siphilitiques, les bubons primitifs qui suppurent donnent lieu à la solution la plus naturelle et la moins équivoque de la maladie, parce que l'inflammation des vaisseaux et des ganglions lymphatiques qui accompagne ce travail, circonscrit le mal, le cerne, et, en affaiblissant les rapports sympathiques, l'empêche de se généraliser.

Malgré tous nos soins, malgré les pansemens les plus réguliers, nous ne pûmes prolonger, au-delà de cinquante jours, cette suppuration à laquelle nous attachions tant de prix. Les corps étrangers que l'on introduisait dans les plaies en étaient repoussés malgré les appareils contentifs, et il fallut céder aux efforts sans cesse renouvelés d'une cicatrisation imminente.

La malade jouit d'une parfaite santé pendant plusieurs mois; mais, vers la fin du cinquième, elle vint me consulter pour un accident qui ne lui causait aucune inquiétude, mais qui m'alarma beaucoup. Elle se plaignait d'éprouver de temps en temps, et dans le côté droit du thorax, une douleur tellement aiguë qu'elle lui causait une dyspnée avec une angoisse extrême et une sorte de défaillance. Cette douleur ne durait pas moins de trois à quatre heures; elle cessait pour quelques heures ou quelques jours, et revenait avec la même violence. Je commençai à craindre que tous mes efforts, pour préserver cette jeune personne de l'hydrophobie, n'eussent été infructueux, et je voyais dans cette pleurodynie l'annonce d'une maladie affreuse qui allait prochainement éclater. Je déplorai tant d'espérances si cruellement trompées, tant de peines inutiles, et je maudis un art qui ne mettait à ma disposition que des moyens aussi infidèles. Je prescrivis cependant des bains tièdes, en recommandant une immersion prolongée dans l'eau; je fis apposer loco dolenti, pendant les accès douloureux, des vessies remplies de lait chaud; j'indiquai des embrocations hypnotiques et une potion anti-spasmodique, dont l'opium et le musc faisaient la base. Ces remèdes eurent les plus heureux effets; la maladie cessa bientôt, mais le traitement fut continué pendant trois semaines, pour éviter une récidive. M. lle E. C. s'est mariée en 1822, et a continué de jouir d'une parfaite santé; elle a mis au monde plusieurs enfans qu'elle a nourris elle-même, et qui sont remarquables par leur force et leur vigueur.

J'aurai d'autres difficultés à résoudre, d'autres questions à examiner. L'hydrophobie, par exemple, a-t-elle bien son siége dans le pharynx ou arrière-bouche, ainsi qu'on le croit généralement, vu l'extrême difficulté à avaler les liquides, qui est le symptôme le plus constant et le plus marquant de cette affreuse maladie '? Ce n'est point mon sentiment. Il est bien certain, il est incontestable que le pyrosis a son siége dans l'estomac, et, cependant, c'est dans le gosier que se fait sentir l'impression d'un fer chaud et brûlant qui caractérise cette maladie. A une période avancée des gastrites aiguës, le pharynx est tellement resserré, qu'aucun liquide, même avalé goutte à goutte, ne peut franchir ce passage. C'est encore ainsi que dans beaucoup de maladies, ce n'est pas l'endroit douloureux qu'il faut accuser, mais bien plutôt un autre centre sensitif plus ou moins éloigné, qui semble en repos: on commet aisément cette méprise dans la luxation consécutive du fémur, par rapport à la dou-

<sup>&#</sup>x27; Aromatari, qui a fort bien écrit sur l'hydrophobie, prétendait que cette maladie n'était autre chose qu'une espèce d'angine.

leur du genou; dans l'hépatite, où l'attention de l'observateur est absorbée par la douleur de l'épaule; dans certaines caries des dents, par rapport à l'hémicranie et aux autres névralgies de la tête qui en proviennent.

Ajoutez à ces considérations, que l'estomac est un des centres sensitifs les plus actifs; qu'on peut, avec raison, le regarder comme un sixième sens; qu'il est doué comme la matrice d'une force singulière d'imagination; qu'il a ses goûts, ses aversions, ses choix, ses préférences, ses penchans, ses caprices, dans l'état physiologique et d'une manière encore plus remarquable dans l'état pathologique, comme celui de somnambulisme hystérique. En combinant toutes ces notions, l'on sera peut-être porté à croire qu'il est le vrai et principal siége de l'hydrophobie, et que dans cette maladie il éprouve une sorte

C'est surtout en méditant sur les symptômes de l'hydrophobie, c'est en cherchant à m'élever jusqu'à la nature de cette maladie, que j'ai trouvé ingénieuse autant
qu'exacte l'opinion de Vallésius qui prétendait que toutes
les parties de notre corps sont douées d'imagination, et
qui n'a pas craint d'exprimer cette proposition hardie
dans un pays tel que l'Espagne, et sous le règne d'un
prince tel que Philippe II. Imaginandi vim non in cerebro
solùm contineri, sed inseparabilem esse à sensu, atque
in omni parte sentiente esse. Vallesius.

de manie affective, comme dans d'autres états morbifiques il est tourmenté par les goûts les plus bizarres, par les appétits les plus dépravés.

Je me demanderai ensuite : Comment se faitil que l'hydrophobie soit inconnue en Egypte? On dit que quelques îles de l'Archipel jouissent du même avantage. Toutes, cependant, n'ont pas ce bonheur, et, si ma mémoire est fidèle, ce sont les médecins de la Grèce moderne qui, les premiers, ont éveillé notre attention sur les vers sublingaux, considérés comme cause ou principe des symptômes hydrophobiques. Avant de raisonner sur les causes présumables d'une immunité si singulière, je voulus d'abord m'assurer du fait, et je m'adressai à mon savant compatriote, M. le docteur Pugnet, exerçant aujourd'hui la médecine à Bienne en Suisse (canton de Berne), qui, ayant demeuré quatre ans en Egypte avec l'armée française, était plus capable qu'aucun autre de dissiper mes doutes à ce sujet. Voici un extrait de sa réponse, datée de Bienne, le 14 novembre 1824 : « Vous me dites » avoir lu dans quelques livres, et avoir appris » de quelques voyageurs, que la rage était exces-» sivement rare en Egypte, non-seulement pour » l'homme, mais encore pour toutes les espèces » domestiques. Je crois cette maladie absolument » étrangère au climat égyptien ; j'y ai demeuré

» pendant environ quatre ans; j'ai visité les dif-» férentes stations de sa partie basse et de sa » partie haute; j'ai eu de fréquens rapports avec » les habitans des plages arides qui l'environ-» nent. J'ajouterai : je me suis particulièrement » enquis de l'existence d'un mal qui donne de » l'horreur pour l'eau, qui rend furieux l'homme » ou la brute qu'il affecte; qui se transmet, par » la moursure, de l'animal malade à l'animal » sain. Dans tous ces cas je n'ai rien vu, et on » m'a constamment affirmé n'avoir rien connu » de semblable. Je me trompe; quand je faisais » ces questions, on me répondait d'abord affir-» mativement, et on me citait le chameau qui » fuit souvent dans le rut, ne boit pas, mécon-» naît son maître, mord ceux qui l'approchent, » ne cesse d'écumer et de mugir, enfin meurt » quelquefois dans d'épouvantables convulsions : » mais bientôt il devenait clair que cette rage » libidineuse n'était pas celle dont je m'occupais, » et surtout que, quelqu'offensives que fussent » les morsures faites par cette espèce d'enragés, » jamais elles n'étaient contagieuses. L'animal » qui, chez nous, paraît être le plus susceptible » de contracter la rage, est le chien. Cet animal, » ou du moins une espèce de chien-loup, à poil » moins long et plus roux que celui du nôtre, » est extrêmement répandu, soit dans les villes

» de l'Egypte, soit dans les camps des Arabes. » L'individu n'appartient à personne; il n'est » sous la protection d'aucun particulier, mais il » garde le quartier ou le camp auquel il est atta-» ché; il vit de ce qu'il trouve, endure souvent » le manque de manger et de boire, même dans » les vallées sablonneuses, c'est-à-dire, sur un sol » et sous un ciel également dévorans. Immédia-» tement après notre arrivée, le soldat fatigué '» du nombre prodieux de ces domestiques vaga-» bonds et de leurs continuels aboiemens, com-» mença et continua à leur faire la guerre la plus » cruelle; il les poursuivait de rue en rue, hors » l'enceinte des lieux habités, fort au loin dans » les espaces déserts, frappant et taillant ceux » que son fer pouvait atteindre, dispersant au » hasard ceux que la terreur enlevait à ses coups. » Malgré leurs accès de fureur, les fatigues de » leurs courses, l'abandon où ils tombaient, les » dures privations qu'ils devaient supporter, les » chaleurs excessives auxquelles ils étaient sou-» mis, on ne vit la rage se développer dans au-» cun d'eux, et ce que nous ne vîmes point, nous » fut attesté n'avoir été vu en aucun autre temps » et dans aucune autre circonstance, ni dans » l'intérieur des villes, ni à l'entour des camps. » Serait-il vrai que cette affreuse maladie ne » fût propre qu'aux climats froids ou tempérés?

» Je penche beaucoup à juger ainsi, soit parce » que je ne l'ai rencontrée dans aucun des pays » très-chauds que j'ai parcourus, soit parce qu'il » est de fait que, même dans nos contrées, ce » n'est pas durant la saison la plus chaude qu'elle » est la plus commune. Je ne cesse d'en enten-» dre parler en Suisse, presque depuis le com-» mencement de l'année jusqu'à sa fin. On sait » que, dans le midi de la France, elle offre des » cas plus nombreux au printemps et en au-» tomne que dans l'été. C'est en vain que je les » ai cherchés en Egypte, en Syrie et dans les » Antilles.... Je vous livre ce que je pense, vous » l'apprécierez ce qu'il peut valoir. »

Cette lettre est précieuse par les détails positifs qu'elle renferme: mais je ne saurais croire, avec mon célèbre confrère, que la chaleur du climat soit une condition préservative de la rage. Il suffit, pour adopter une opinion contraire à la sienne, d'opposer aux faits qu'il rapporte des faits contradictoires et même tout différens. Ainsi, dans les Grandes-Indes, dans le Bengale, à Calcuta, à Delhy, à Pondichery, pays plus chauds encore que l'Égypte, et non moins chauds que les Antilles, la rage est trèscommune, et passe facilement des espèces domestiques à l'homme. Il faut donc chercher une autre cause que la chaleur pour expliquer, pourquoi la rage ne se manifeste point sous le ciel de l'Égypte. Si l'on parvenait à la découvrir, on serait peut-être sur les traces d'une découverte importante, celle d'un préservatif contre l'hydrophobie.

Autre question. La rage est-elle toujours la suite de l'hydrophobie, et faut-il nécessairement que cette dernière maladie précède l'autre? Je l'avais cru sur la foi des auteurs qui l'attestent avec tant d'assurance, et j'étais porté à le croire d'après tout ce que j'ai vu et observé moimême relativement à ces maladies : mais un fait rapporté par Selle m'a prouvé que dans quelques circonstances, peu nombreuses sans doute, la rage peut exister indépendamment de l'hydrophobie '. Un jeune homme mordu par un chien furieux devint enragé six semaines après cet accident. Il n'avait qu'une médiocre aversion pour l'eau; il en buvait même sans beaucoup de difficulté: mais il mettait en pièces avec ses dents les objets qui étaient à sa portée. Il mordait même les personnes qui l'approchaient; îl poussait des cris semblables aux hurlemens des chiens. C'était en 1784; on lui appliqua sans beaucoup de succès le traitement usité alors en

Observations de Médecine traduites de l'allemand par le docteur Coray. In-8.º Paris, 1796, pag. 237 et suiv.

Prusse contre la rage. La maladie dura plus de 18 mois, avec des intervalles de tranquillité et des reprises fréquentes. Ce fait, rapporté par un observateur aussi attentif et aussi exact que le célèbre Selle, mérite une entière confiance. C'est un exemple de plus, et un exemple remarquable à ajouter à ceux de ces hydrophobies chroniques, incomplètes et mal exprimées, qui font le principal sujet de cet article.

Si l'on en croit certains auteurs, la rage ne se développe jamais spontanément chez les herbivores : partout, si ces animaux sont mordus par un chien, un chat, un loup enragés, il en résultera une maladie qui les fera périr; mais déjà avec des symptômes très-différens de ceux qui caractérisent la rage dans l'espèce canis et felis. La différence la plus importante consiste dans l'impossibilité où ils sont de transmettre la maladie, ou de l'inoculer de quelque manière que ce soit.

Il serait important d'observer et de décrire les effets de la rage sur un idiot et sur un enfant, dans un âge trop peu avancé pour qu'on puisse supposer en lui la complication d'aucune impression morale.

Au reste, il est bien reconnu aujourd'hui que les terribles effets de la morsure d'un chien enragé ne se développent que dans un petit nombre de cas. Hamilton dit que la proportion n'est pas même d'un sur soixante. Parmi les personnes qui ont été mordues, il y en a peu qui deviennent enragées. Souvent il arrive que les vêtemens essuyent la dent; d'autres fois la bave n'a pas encore atteint la propriété vénéneuse. Enfin, le système n'est pas toujours dans les dispositions nécessaires pour que l'infection ait lieu; et, par exemple, la rage dans les enfans en bas âge est bien plus rare qu'elle ne devrait l'être naturellement parmi les jeunes sujets dans les campagnes.

J'aurai à m'occuper d'une dernière question ; et, comme je la crois digne de quelque intérêt, je demande la permission d'en faire ressortir les points principaux. Dans l'état actuel de nos connaissances pathologiques et thérapeutiques, est-il quelque méthode de traitement, quelque remède sur lequel nous puissions compter pour arrêter les progrès d'une hydrophobie commençante? J'ai déjà dit que j'avais lieu de croire, même alors, à l'efficacité du cautère actuel. Cette vue de traitement résulte de l'opinion que je me suis faite sur le siége local de l'hydrophobie et sur la manière dont les symptômes rabiens naissent, s'enchaînent et se développent. Mais un moyen non moins efficace qu'il faudrait faire concourir avec lui, serait l'asphyxie. On a tenté

inutilement l'asphyxie par submersion; celle qu'on obtient par différens gaz non respirables ou délétères n'a pas mieux réussi. Il en est une qui m'inspirerait plus de confiance, c'est celle que l'on produit par l'emploi intérieur de la Belladona. On voit que je prends ici le mot d'asphyxie dans son sens le plus étendu, et que j'accorde la propriété de la produire à toutes les substances qui peuvent engourdir, stupéfier et même paralyser momentanément le nerf de la huitième paire.

L'usage de la Belladona, pour préserver de l'hydrophobie les hommes mordus par un animal enragé, est connu depuis long-temps. Cette substance et la manière de l'administrer constituent même une méthode curative de l'hydrophobie, dont on trouve l'exposition dans une excellente Dissertation de Münch, publiée d'abord à Goettingen, et recueillie ensuite dans le Delectus opusculorum de J. P. Frank. Lorsque l'hydrophobie est déclarée, c'est à haute dose, c'est au point de suspendre la respiration qu'il faut prescrire cette substance. Le fait suivant fera mieux connaître la valeur de cette méthode que toutes les notions de théorie auxquelles il nous serait si facile de nous livrer.

Un médecin allemand, qui avait fait ses études à Goettingen, et qui suivait en 179.... la clinique du professeur Stromeyer, m'a rapporté qu'un paysan fut conduit à cet établissement, éprouvant depuis quelques jours tous les symptômes de l'hydrophobie la mieux caractérisée. On parvint à lui faire avaler une forte dose de la racine ou des feuilles de Belladona. Je ne me rappelle plus si ce fut dans un liquide, dans une conserve, ou en pilules. Quoi qu'il en soit, bientôt après avoir pris ce remède, le malade cessa d'être violent et furieux, il s'endormit profondément. Ce sommeil s'accompagna d'une asphyxie telle, que le malade passa pour mort. Il ne donnait aucun signe de vie, et la sueur ruisselait de tout son corps. Une glace appliquée contre sa bouche annonçait un reste de souffle. On le garda pendant cinq jours dans cet état de mort apparente. Lorsqu'il en sortit, il demanda d'une voix expirante où il était, ne conservant aucun souvenir de ce qui s'était passé. On le ranima avec du lait, du bouillon, des jaunes d'œufs, et ce ne fut que long-temps après qu'on lui permit l'usage des alimens plus solides, etc. On calmait sa soif non avec de l'eau pure, mais avec du lait ou de l'hydrogale. La guérison fut complète, et aucune rechute ne vint la troubler.

Les mesures de l'administration relativement à l'hydrophobie laissent bien des choses à désirer. L'humanité a bien à gémir des abus auxquels les soins préservatifs et curatifs de cette maladie donnent lieu. L'autorité, qui intervient dans une foule de démêlés, de transactions et d'intérêts où elle n'a que faire et où sa présence corrompt tout, aurait ici un beau sujet d'exercer son zèle paternel. Les battues, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas assez souvent renouvelées, ni assez bien faites; le plus souvent elles s'exécutent sous la direction des gardes-champêtres, qui vont là comme à une parade ou une revue, et dans l'intention de se montrer plutôt que dans des vues d'utilité publique. C'est surtout dans un pays découvert, comme l'est notre campagne de Lyon, qu'elles sont exposées à manquer leur but. Le débit et la vente de tous ces remèdes secrets contre la rage, qui entretiennent parmi les citoyens une fausse et dangereuse sécurité; les méthodes préservatives et curatives de la rage, que l'expérience a fait connaître pour les plus efficaces, devraient être, comme les secours à employer pour les asphyxiés par submersion, le sujet d'une publication imprimée et affichée que l'on renouvellerait au moins tous les six mois. Enfin, l'on ne devrait point permettre que les domiciles des malbeureux hydrophobes fussent violés par les commisaires et agens de police, et quelquefois, ainsi que je l'ai vu, que ces malades fussent traînés dans les cachots des hôpitaux avec une escorte de gendarmerie, sous le prétexte abusif de la sûreté publique, et parce qu'on est imbu du préjugé que le mal dont ils sont atteints est contagieux d'homme à homme. Voilà un petit nombre des desiderata que la morale et l'humanité sont également intéressées à exposer relativement à cette terrible maladie, dont il faut au moins adoucir les horreurs, en attendant que l'art découvre, pour la prévenir, un antidote qui certainement doit exister.

## NEUVIÈME LECTURE.

DE L'EMPOISONNEMENT PAR LE VERT-DE-GRIS QUI SE FORME A

LA SURFACE DES USTENSILES EN CUIVRE, OU VERT-DE-GRIS

NATUREL (SOUS-CABBONATE DE DEUTOXYDE DE GUIVRE).

Le jeudi 17 mai 1827, une première communion avait été l'occasion d'un déjeûner en famille dans une maison très-connue, à une heure de la ville. Après la cérémonie religieuse, on servit aux parens et aux personnes invitées le repas du matin. Entr'autres alimens qui leur furent présentés, se trouvait un fort beau pâté froid, qui avait toutes les apparences d'un excellent mets, et dont avant le goût, comme dit Molière dans Amphitryon, les yeux se régalaient. Six personnes seulement en mangèrent, et toutes en furent extrêmement incommodées dès le jour même, la nuit qui suivit et tout le lendemain. Le maître de la maison, qui en avait mangé plus que personne, grâce à la force de son tempérament, fut aussitôt rétabli que sa société. Mais, quelques jours après, ayant remarqué, en visitant la dépense, un reste assez considérable de ce pâté, et ne soupçonnant point encore la cause qui l'avait si fort éprouvé les jours précédens, il eut l'imprudence d'en faire son déjeûner. Quelques heures s'étaient à peine écoulées depuis ce repas, que des angoisses inexprimables se firent sentir; le malade croyait toucher à son dernier moment, et je fus mandé en grande hâte. A la nouvelle de cet accident, toute affaire cessa pour moi; je volai au secours d'une famille à qui j'ai voué le plus tendre intérêt. Le malade ne doutait plus alors de son mal, de la cause qui l'avait fait naître d'abord, et de celle qui l'avait ensuite renouvelé.

Lorsque j'entrai dans sa chambre, il me tendit amicalement la main, en me disant avec une sorte de désespoir : Vous voyez un homme empoisonné. Je m'empressai de le rassurer : les sciences chimiques et médicales, lui dis-je, ont fait de si grands progrès dans ces derniers temps, que l'art de guérir possède des antidotes certains contre tous les poisons connus. Cependant je n'étais point sans inquiétude: la voix du malade était éteinte; les traits de son visage me parurent singulièrement altérés; il avait dans la bouche une saveur métallique, un resserrement de la gorge, des nausées, mais surtout des tranchées très-vives et des déjections alvines qui se renouvelaient avec un ténesme douloureux toutes les cinq ou six minutes. Ayant

appris qu'on avait conservé quelques débris de ce dangereux mets, je témoignai le désir qu'on les livrât aux animaux domestiques, non pas en quantité capable de les faire périr, mais au point de les incommoder, afin d'avoir, dans les résultats de cette dernière épreuve, une certitude à laquelle rien ne manquât plus. On n'en voulut rien faire : les animaux qui devaient être soumis aux hasards de cette expérience étaient intéressans, utiles, ils avaient rendu des services, et avaient pris rang parmi les domestiques de la maison. Je n'insistai point, je respectai au contraire des scrupules aussi délicats, et qui annoncent dans ceux qui les éprouvent un profond sentiment d'humanité; cette morale est d'ailleurs la mienne, et, comme Plutarque, je ne voudrais pour rien au monde même vendre le bœuf qui aurait vieilli à mon service. Je me bornai donc aux preuves que j'avais sous les yeux, et certes elles étaient suffisantes pour établir un diagnostic et motiver un traitement.

Les moyens curatifs que je vais indiquer sont ceux que j'emploie dans ces sortes d'accidens. Je les modifiai pour le malade, son cas ne m'ayant point paru, après un examen attentif, ni aussi grave, ni aussi urgent que je l'avais d'abord jugé sur la lettre qui me fut écrite. Je publie d'autant plus volontiers cette méthode de

traitement qu'il est bon de populariser de pareilles connaissances, et qu'elles ne sont pas de celles qu'il faut tenir dans son poing fermé. Je n'apprendrai rien sans doute aux gens de l'art, mais j'ose espérer que les personnes isolées à la campagne me sauront gré d'une communication qui peut leur servir de règle pour se conduire avant l'arrivée des secours.

Le propre du vert-de-gris étant d'exciter des vomissemens, il est rare que l'émétique soit rigoureusement nécessaire dans ce genre d'empoisonnement. La saignée capillaire est bien autrement importante, et c'est aux cuisses que je fais appliquer les sangsues. Elles seraient mieux placées peut-être sur la région épigastrique, mais les nausées continuelles et les vomissemens répétés contrarient leur opération en cet endroit; elles tombent, détachées par les efforts et les secousses pour vomir, avant de s'être gorgées de sang et d'avoir mordu assez profondément pour faire espérer une abondante déplétion ultérieure. D'un autre côté, le choix que je viens d'indiquer du lieu de dérivation laisse libre la surface du ventre pour l'emploi simultané des fomentations émollientes, remède de la plus grande efficacité dans tous les cas de cette espèce. Cette considération est majeure dans une maladie si aiguë, où il

faut procéder si promptement, ne se priver d'aucun moyen curatif, et les appeler tous à la fois au secours de la vie.

Je viens de parler des fomentations; je reprends cette partie du traitement à cause de son importance. Je les fais pratiquer de suite avec de l'eau tiède, si l'on n'a pas sous la main du bouillon de tripes, du lait ou d'autres substances grasses et émollientes; je prescris de les continuer sans interruption, avec des linges qu'on n'exprime point, plutôt qu'avec des tissus de laine, afin d'obtenir un bain local, plutôt qu'une fumigation ou bain de vapeur.

En même temps je fais gorger le malade d'hydrogale, c'est-à-dire, d'un mélange de lait et d'eau tiède, soit pour favoriser le vomissement, soit pour délayer le principe délétère et l'affaiblir en l'allongeant, soit pour l'expulser par les déjections alvines, que d'abondantes boissons sont très-propres à provoquer, soit pour calmer la membrane gastro-intestinale, que sa présence a déjà irritée ou même enflammée.

Je prescris, en outre, un blanc d'œuf battu avec une ou deux cuillerées d'eau sucrée, et je fais réitérer cet œuf à la neige tous les quartsd'heure, toutes les demi-heures, ou toutes les heures, selon l'état et l'urgence des symptômes.

Les lavemens adoucissans, répétés souvent, ne sont pas moins convenables. Les fomentations tiennent lieu des bains entiers, et leur sont même préférables. La saignée générale, dont je ne conteste point d'ailleurs l'utilité, aurait été nuisible dans tous les cas pour lesquels. j'ai été appelé. La plupart des malades, quand je suis arrivé auprès d'eux, éprouvaient déjà ce pouls petit, serré, convulsif, échappant à l'exploration; ces angoisses, cet abattement physique et moral, cet affaissement des saillies musculaires, remarquable surtout au visage; ces sueurs froides, ces crampes dans les extrémités inférieures, qui ont lieu après quelques heures d'un violent cholera - morbus. Le sucre n'est point, comme on l'a prétendu dans ces derniers temps, un antidote du vert-de-gris; mais il peut être utile, et je ne manque point d'en faire dissoudre le plus possible dans les boissons et les remèdes intérieurs ci-dessus indiqués. C'est dans les mêmes vues, c'est d'après les mêmes principes que quelques médecins ont célébré les vertus de l'eau emmiellée dans l'empoisonnement par le vert-de-gris. J'ai soin de la prescrire, lorsque le dénuement des ménages (res angusta domi ) ne permet pas l'usage du sucre.

Tel fut, en très-grande partie, le traitement du malade à qui je donnai des soins. Il se trouva fort soulagé au bout de quelques heures; le lendemain il était très-bien; le troisième jour il put sortir et vaquer à toutes ses affaires.

Nous n'indiquerons pas ici toutes les substances capables d'oxyder les vaisseaux de cuivre dans lesquels on les prépare; mais seulement celles qui ont donné lieu à des empoisonnemens observés et constatés. L'utilité pratique nous oblige à procéder de la sorte : Extraits et sucs épaissis, provenant des différentes plantes médicinales. - Sirops divers et plus particulièrement le sirop de nerprun; voyez la Dissertation de Schulze, bizarrement intitulée : Mors in olla. -Loochs; voyez Parmentier: Récréations physiques, économiques et chimiques.—Emulsions. - Eaux distillées. - Huiles éthérées, et, par exemple, l'huile de cajeput, à qui le cuivre donne une belle couleur verte. Le cuivre colore d'un très-beau vert tous ses produits; ceux qui ont visité souvent, à Paris, le Muséum d'histoire naturelle, salle des minéraux, ont pu s'en assurer. - Sels neutres, et surtout la crême de tartre. - Eau commune, soit qu'on la conserve dans des vases de cuivre, soit qu'elle découle après la pluie des toits recouverts en lames ou plaques de cuivre. - Boissons chaudes. - Lait, fromage et beurre. — Huile et autres sucs gras, exprimés des végétaux. - Vin, bière, vinaigre et fruits confits dans le vinaigre. — Haricots, concombres et câpres. — Les feuilles du crithmum maritimum, vulgairement appelé perce-pierre, condiment aromatique, que l'on emploie en divers pays pour exciter l'appétit. - Les bouillons, poissons et viandes que l'on fait cuire dans des marmites de cuivre. Il est bon de répéter ici ce que le St.-Père disait souvent, mais dans un autre sens, à son fidèle cuisinier, après avoir signé, en août 1773, le bref de la suppression des jésuites : Fra Francesco, badate alla pignatta. - Les œufs cuits avec de l'oseille et du beurre. - Les substances nutritives, cuites avec le vin ou le lait. — Les alimens que l'on sert aux passagers et aux matelots dans les voyages de long cours. Un médecin anglais, Blizard, qui a publié, en 1786, une fort bonne dissertation sur le sujet dont nous nous occupons ici, est porté à croire que le scorbut qui désole ces navigations lointaines, doit son origine et son principe aux ustensiles de cuivre dont on se sert dans les navires, et qui s'oxydent, sous l'influence de l'air marin, avec une incroyable facilité, au point que tous les soins de propreté parviennent difficilement à les préserver de cette altération.

Il faut ajouter, le sang des animaux qui est, pour les vaisseaux de cuivre, un des plus puissans moyens de leur oxydation; enfin, le sel commun (muriate de soude, ou hydro-chlorate de soude), dont on ne se méfie guère plus et qui n'est pas moins dangereux. C'est à ce dernier chef qu'il faut rapporter l'observation de Dehaen (Rat. med. P. III. Cap. 2.), qu'en l'année 1732 cent trente personnes furent horriblement empoisonnées à la Haye, pour avoir mangé des crabes cuits, avec une saumure préparée dans des vaisseaux de cuivre, où l'on avait eu l'imprudence de la laisser refroidir.

On voit par ce catalogue, dressé immédiatement d'après les faits, qu'on a trop légèrement avancé que l'eau pure, la bière, le thé, le lait et le café n'exercent aucune action sur le cuivre, et peuvent bouillir sans inconvénient dans des vases de ce métal.

L'habitude peut quelquefois atténuer les effets délétères du vert-de-gris. Ainsi, la préparation de cet oxyde, qui est la principale industrie de Montpellier, se fait dans cette ville sans précaution, et cependant sans causer d'accident notable. J'ai vu souvent des meules de vert-de-gris s'élever à quatre ou cinq pieds de hauteur dans des chambres basses, obscures et fort étroites, à côté des fourneaux, des ustensiles de cuisine, des tables à manger, et cependant les personnes qui raclaient les lames de cuivre, n'éprouver aucune alteration dans leur santé par ce contact

presque immédiat avec les substances destinées à leur alimentation, ou avec les vases employés à les contenir. J'ai vu des ouvrières interrompre leur travail pour surveiller le pot au feu, écumer le bouillon, en retirer la viande avec une fourchette, pour juger le degré de cuisson qu'elle avait éprouvé; j'en ai vu d'autres s'asseoir à la table commune, casser leur pain et prendre leur repas sans avoir eu la précaution de se laver les mains. J'ai vu plus encore, des nappes, des serviettes, le linge de table, les manches des couteaux maculés par le vert-degris que les doigts y avaient déposé. Quant à moi, qui n'avais pas probablement une grâce d'état, j'ai toujours éprouvé, à l'époque où l'on raclait le vert-de-gris, quoique ma chambre fût fort éloignée de ces foyers insalubres, des cardialgies, des nausées, des angoisses d'estomac qui m'auraient fait quitter la maison où je logeais, si cette exploitation, qui durait quinze ou vingt jours tous les ans, s'était prolongée davantage, et si je n'avais trouvé une compensation à ces mal-aises dans les agrémens d'une douce et touchante hospitalité.

C'est peut-être à l'habitude qu'il faut aussi rapporter ce que m'ont appris des officiers de marine, des médecins et des chirurgiens à bord des vaisseaux, que souvent en mer l'on sert aux matelots, sans qu'ils éprouvent après leurs repas la moindre colique, la moindre nausée, des pièces de lard glacées de vert-de-gris.

Qu'on me permette à présent quelques observations qui m'ont été suggérées par tout ce qui a précédé, et que l'amour de l'humanité me fait croire utiles à l'intérêt général. Il serait à désirer que dans l'usage économique on renoncât au cuivre, métal éminemment oxydable, qui s'unit et s'allie avec une extrême facilité aux autres métaux, plus susceptible qu'aucun d'eux d'altération, et que les anciens alchimistes ont peut-être, pour toutes ces raisons, désigné sous le nom de Vénus. L'exemple introduirait peu-àpeu cette réforme et d'une manière bien plus sûre, bien plus durable, que ne pourraient le faire des ordonnances émanées de l'administration. Cependant une loi qui a prévalu en Suède, en a interdit l'usage dans toutes les provinces de ce royaume, et cette loi fut votée à la sollicitation de Schoëffer (Schoffer, selon l'orthographe suédoise), auquel la reconnaissance publique éleva une statue de ce même métal. Il est très-certain qu'à Lyon, un restaurateur qui s'abstiendrait entièrement de cuivre dans sa batterie de cuisine, qui n'emploierait que des ustensiles et des vases en fer-battu, en tôle du Levant, en faïence, et qui justifierait de cette réforme à tous les yeux et dans toutes les circonstances où l'on chercherait à le surprendre, ferait rapidement une brillante fortune. Il aurait, pour ses plus fidèles pratiques, tous les consommateurs qui ne méprisent point leur santé, tous ceux dont la sensualité veut des garanties dans les détails les plus minutieux des plaisirs par lesquels elle cherche à se satisfaire.

Ma voix n'est point assez forte pour retentir dans tous les rangs de la société, et je n'ose espérer qu'elle contribue beaucoup à un changement, dont la nécessité d'ailleurs a été mille fois exposée par des bouches plus éloquentes que la mienne. Je dois donc me borner, dans les circonstances présentes, à faire connaître les causes qui donnent plus particulièrement lieu à la formation et au développement du vert-degris dans les vases de cuivre où l'on prépare nos alimens. Si l'on évite ces causes, on aura, à défaut d'une amélioration plus complète, quelques dangers de moins à courir.

1.º L'expérience a démontré qu'il était dangereux de suspendre la cuisson des alimens dans des vaisseaux de cuivre, de la reprendre pour l'interrompre encore, de la continuer de nouveau. Ces alternatives de cuisson et de refroidissement, surtout lorsque le vase n'est pas parfaitement net, sont très-propres à produire du vert-de-gris.

- 2.º Il n'est pas moins imprudent de ne point transvaser après l'ébullition ou la coction terminée. Ce n'est pas dans les vaisseaux de cuivre où il a cuit, que le mets doit refroidir.
- 3.º Je ne connais aucune ordonnance ou réglement de l'autorité par rapport à l'étamage. Le plus souvent il est mal fait, et n'offre qu'une perfide sécurité. L'on aperçoit à la loupe, et quelquefois même à l'œil nu, des points où le cuivre s'élève comme en relief au-dessus de la couche mince d'étain qui a été passée sur lui. L'opération de l'étamage est complexe, offre quelques difficultés, et demande beaucoup plus de soins qu'on ne pense. Pourquoi l'autorité ne surveillet-elle pas davantage ceux qui s'en mêlent? Pour étamer, il faut d'abord décaper ou mettre le métal parfaitement à nud, car les oxydes ne s'allient pas avec les métaux; on exécute cette première partie de l'opération en frottant avec du muriate d'ammoniaque le métal à étamer, ou en le raclant fortement, ou en passant un acide faible sur toute sa surface; on fait fondre ensuite l'étain dans le vaisseau destiné à l'étamage; enfin, on étend l'étain fondu sur les parois du vaisseau avec une éponge, ou des chiffons, ou de la filasse. Or, ces trois parties bien distinctes, qui constituent l'art de l'étameur, sont quelquefois exécutées avec tant de négligence et d'impéritie,

que l'effet préservatif qu'on en attend contre le vert-de-gris, devient imparfait et même nul.

On a élevé une autre question sur les dangers qui résultent du cuivre en apparence bien étamé. On s'est demandé s'il ne faudrait pas plutôt les imputer à l'arsenic que contient l'étain avec lequel on étame. M. Bayen a répondu à la question; cet habile chimiste a prouvé qu'il y a infiniment peu d'arsenic dans l'étain, et qu'étant d'ailleurs très - volatil, il se dissipe et s'évapore presque entièrement au degré de fusion auquel on soumet l'étain pour opérer l'étamage. C'est donc dans les circonstances ci-dessus exposées, qu'il faut chercher le danger dont nous nous plaignons et les moyens de le prévenir.

4.º L'usage de l'argenterie, qui inspire tant de confiance, n'est pas toujours sans danger. Celle qu'on destine au service des tables souffre beaucoup d'alliage: on y admet généralement un seizième de cuivre, mais je suis porté à croire que la proportion de ce métal y est encore plus considérable. Aussi n'est-il pas prudent d'employer des cuillers et fourchettes d'argent qui n'ont pas servi depuis long-temps, sans les laver, frotter et nettoyer avec le plus grand soin, pour enlever les nombreuses plaques de vert-de-gris qui se forment à leur surface. C'est surtout à l'endroit des soudures que ces plaques se déve-

loppent en plus grand nombre, et dégénèrent en croûtes épaisses, parce qu'on soude avec un alliage de cuivre et d'argent. M. Hallé rapportait dans ses leçons d'Hygiène, qu'une dame et sa fille s'étant servies, pour leur café, de sucre qui était resté tout l'hiver renfermé dans un sucrier d'argent, faillirent à périr empoisonnées. J'ai retrouvé, depuis, le même fait dans des ouvrages qui ont paru sous le nom de ce célèbre professeur, et je suis certain par-là que ma mémoire, quant à cette citation, n'est point en défaut.

5.º Enfin, le cuivre en substance et non oxydé peut-il être introduit sans danger dans l'estomac? Beaucoup de médecins ont confondu l'empoisonnement par les oxydes de cuivre avec les effets de ce métal administré en substance, et comme remède. Il faut rétablir ici une distinction qui a déjà été faite et depuis long-temps, mais qui a été peu remarquée. Cuprum purissimum et non æruginosum est innocuum, disent quelques auteurs de médecine, et leur opinion à cet égard est aussi la mienne : mais lorsqu'il rencontre dans l'estomac des acides plus ou moins concentrés, capables de le convertir en sel de cuivre, il peut agir sur l'organisme comme les substances les plus délétères, et causer les mêmes désordres que le cuivre

avalé à l'état de vert-de-gris. M. le docteur Labonnardière père, pendant un court séjour qu'il fit à Lyon, en avril 1827, me communiqua la recette d'un médicament qu'il emploie avec le plus grand succès contre l'épilepsie, et dont le cuivre longuement travaillé (cuprum multo labore paratum) forme la base. Le multus labor a probablement pour effet de rendre le cuivre le moins oxydable possible par les acides qui peuvent se trouver dans l'estomac. Aussi, ai-je appris de cet habile médecin, sans en être fort étonné, que si le cuivre avait quelquefois trompé son espérance dans une maladie dont les causes sont si diverses et tiennent quelquefois à des altérations organiques irrémédiables, ce métal du moins, administré par lui, n'avait jamais produit aucun effet nuisible. Ces transformations que le cuivre, dans son plus haut degré de pureté, peut subir dans l'estomac, sont communes à beaucoup d'autres substances: ainsi la magnésie, prescrite même à petite dose, devient quelquefois, selon l'état des premières voies, un purgatif actif; dans des circonstances données, le muriate de baryte, administré avec la plus grande circonspection, opère à la manière du plus violent poison, et ce n'est pas sans raison peut-être que des médecins, injustement appelés timides et méticuleux, ont presque entière-

## 148

## POLICE MÉDICALE.

ment proscrit le sel commun (chlorure de sodium) pendant l'usage de certains sels mercuriels.

## DIXIÈME LECTURE.

DE L'HUITRE, ET DE SON USAGE COMME ALIMENT ET COMME REMÈDE.

AUTREFOIS l'huître (ostrea edulis) 'était à peine connue à Lyon, ou du moins l'on n'en faisait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet animal appartient à la classe des mollusques acéphales hermaphrodites. Au commencement du printemps, il jette un frai verdâtre qui l'énerve et le rend maigre et languissant. Ce n'est guère qu'en septembre qu'il a réparé ses forces et repris son embonpoint. Il est très-abondant en France sur tout le littoral de l'Océan; il ne l'est pas moins au Sénégal et en Afrique, à St.-Domingue, à Tabago et sur la côte de Coromandel. L'huître de la Méditerranée est moins estimée ; elle est en général très-grosse, a une saveur cotonneuse, et on ne peut la manger crue qu'après l'avoir divisée avec le couteau en plusieurs parties. On sert cependant à Gênes, sur les tables les plus somptueuses, une huitre trèspetite, délicieuse et fort recherchée des amateurs. Le golfe Adriatique fournit à Venise une énorme quantité d'huîtres d'assez bonne qualité, que l'on transporte dans la Haute et Basse-Autriche et dans la Hongrie. On préfère l'huître de rocher à celle qui se pêche au large, à trois ou quatre lieues de la côte; la première est plus grasse et plus savoureuse. Les Chinois emploient les

ici qu'une consommation très-modérée. Le prix élevé de ce mollusque semblait l'exclure des tables vulgaires, et beaucoup de riches s'abstenaient d'en manger, parce que les communications avec Paris et les ports de l'Océan étant lentes et difficiles, les huîtres ne nous arrivaient point dans cet état de fraîcheur et de pureté qui en fait rechercher l'usage.

Les choses ont changé: la rapidité et la facilité des transports permettent de recevoir, tous

coquilles d'huîtres dans la construction de leurs bâtimens. Mon savant confrère, M. le docteur Louis Valentin, dans une lettre qu'il m'adressa de Nancy, à la date du 16 mai 1827, m'apprend qu'en certains états de l'Union on fait de la chaux avec des coquilles d'huitres. Ces coquilles, dit-il, dans certains lieux sont fossiles, amoncelées par masses très-considérables, réduites en carbonates calcaires, et servent aux cultivateurs à fertiliser leurs terres. Dans la Géorgie et la Caroline du sud, ajoute mon célèbre correspondant, on rencontre quelquefois parmi ces filons des hultres tellement grandes qu'on y peut aisément placer le pied; mais on ne trouve plus le mollusque analogue dans ces parages. Si l'ou en croit d'illustres naturalistes, l'huître diluvienne était encore plus gigantesque; on a trouvé sur nos côtes des huîtres fossiles qui avaient plusieurs pieds de diamètre. En France, la pêche des huîtres commence vers le milieu de septembre, et dure jusqu'à la fin d'avril de l'année suivante. L'époque de l'ouverture et de la clôture de la pêche est fixée par le conseil de St.-Malo.

les jours à Lyon, des huîtres parfaitement fraîches; d'un autre côté, la concurrence plus grande des sauniers qui se livrent sur le littoral de l'Océan à l'éducation des huîtres, et la concurrence non moins remarquable des marchands de marée dans les grandes villes de l'intérieur de la France, ont rendu beaucoup plus général parmi nous l'emploi des huîtres comme aliment. Ceci tient, en grande partie, à ce principe d'économie politique devenu trivial à force d'avoir été répété: que plus l'industrie se perfectionne ou est encouragée, plus ses produits sont faciles et abondans; plus le prix de ces produits diminue et baisse, plus ils circulent dans des classes de la société où ils ne trouvaient point auparavant de débouchés; plus les jouissances sociales augmentent, et plus les producteurs s'enrichissent par le nombre toujours croissant des consommateurs. Ce que nous disons des huîtres s'applique aussi à la morue (gadus morrhua); l'abondance, la hardiesse et le bonheur des pêches, peut-être les douceurs du fisc à cet égard, ou d'autres raisons que je connais moins, font livrer à cinquante centimes environ une quantité de ce poisson que nos pères payaient plus de deux cents, il y a cinquante ans.

L'huître, ayant presque cessé pour notre ville d'être un aliment de luxe, et ayant, pour ainsi dire, pris son rang parmi les nourritures communes, la connaissance de son bon état, de ses dégénérations et des soins à prendre pour la conserver est devenue un sujet d'étude pour la police de salubrité, et c'est principalement pour exprimer, par rapport à ce mollusque, quelques vues utiles à la santé publique, que j'ai écrit cette dissertation.

On ne connaît guères dans nos pays que l'huître commune qui est transportée en poste, et en moins de quarante heures, de Caen, de Cancale et de Dieppe à Paris, et qui, expédiée ensuite de Paris à Lyon au moyen de la malle, des diligences et des messageries, nous arrive de la capitale en cinquante à soixante heures. Nous ne connaissons guère l'huître verte que l'on mange avec délices, en Angleterre, à Bordeaux, à Dieppe, à St.-Vaast de la Hougue, à Ostende et surtout à Marennes. Si le plan que je me suis tracé me permettait un plus long développement de mes idées, j'examinerais quelques points d'histoire naturelle relative aux huîtres, que je me borne pour le moment à énoncer.

Je rechercherais, par exemple, si la couleur verte, propre à quelques-uns de ces mollusques, tient à leur pacage dans des eaux voisines de

D'autres disent parcage.

la mer, dont le fond est couvert de mousse et les anses bordées de verdure, à la nature du sol, à un animalcule qui s'introduit dans les parcs, et que les naturalistes ont appelé Vibrion. Il est bien plus présumable que cette couleur, ainsi que le prétend M. Goubeau de la Bilennerie, président du tribunal de Marennes, auteur de plusieurs ouvrages de jurisprudence , est due au concours de diverses choses, dans le pays où il écrivait : d'abord, à la situation des claires sur les rives du confluent de la Seudre, dont les eaux douces sont déjà combinées avec celles de la met, et qui, poussées dans les réservoirs à l'époque des sygyzies, se combinent encore avec les eaux pluviales; en second lieu, à une température modérée, puis au soleil et au vent nordest qui viennent développer le principe de la coloration; enfin, au mode d'administrer les parcs qu'une longue expérience a fait adopter.

Dissertation sur les Huitres vertes, Rochefort, avril 1821, in-8.º de 96 pages. Je recommande cet opuscule comme un excellent mémoire d'histoire naturelle pratique; j'appelle ainsi cette histoire naturelle que l'on fait, non point au coin de son feu ou dans son cabinet, d'après des notes ou documens faux ou incomplets, mais sur les lieux mêmes, en présence des sujets que l'on veut décrire, après une longue habitude et une longue expérience de ces mêmes sujets.

Je ferais remarquer ensuite une certaine phosphorescence, semblable à celle qui distingue dans les ténèbres le ver-luisant, que l'on observe à la surface de l'huître dans certains reflets de la lumière artificielle, et qui me porte à croire qu'on est bien loin d'avoir déterminé, par une analyse minutieuse, tous les principes qui existent dans ce coquillage.

J'aurais encore à examiner la nature et l'espèce d'un ver que j'ai quelquesois rencontré nageant dans l'eau dont l'huître est entourée. Ce ver, ordinairement long d'un pouce ou d'un pouce et demi, mince et presque filisorme, blanc, ou plutôt d'un blanc cendré, se tortille et se contourne dans tous les sens quand on cherche à le saisir. Il n'appartient point à l'espèce de ces vers rougeâtres qui abondent dans la cavité des écailles au moment du frai, et qui rendent alors l'usage de l'huître si pernicieux.

La multiplication des huîtres ne serait pas moins digne d'attention; elle est prodigieuse; écoutons encore ici M. Goubeau de la Bilennerie: « Si la plupart des semences des huîtres n'étaient » pas perdues dans la mer, parce que les flots » les portent souvent sur des fonds vaseux, dont » le défaut de consistance, et d'ailleurs les éma-» nations insalubres empêchent le développe-» ment des germes, et les étouffent même dans » leur essence, il en résulterait que cette famille » de testacées deviendrait extraordinairement » abondante, et pourrait peut-être déranger, si » l'on osait parler ainsi, l'admirable équilibre » qu'une main toute-puissante a établi parmi les » autres espèces; jamais du moins l'homme, ou » les ennemis de ces bivalves, ou l'action des » élémens, ne pourraient en consommer, dé-» truire ou anéantir un assez grand nombre » pour en diminuer l'excessive quantité '. » Le

<sup>1</sup> Voyez les pages 27 et 28 de la Dissertation déjà citée. J'étais occupé d'idées semblables et d'autres qui s'y rapportent, lorsque, dans mon Précis élémentaire de police médicale, Paris, juillet 1824, in-8.0, premier cahier, pag. 65, 66 et 67, j'ai cherché à combattre les théories de Malthus, qui fait un appel au vice, à la misère, à la peste, à la guerre, à tous les fléaux, pour centésimer et même décimer cette espèce humaine qu'il compare à une vermine éminemment prolifique, et pour laquelle il croit que les moyens de subsistance sont bien loin d'être proportionnés aux moyens de reproduction. Malthus pouvait très-bien connaître le mouvement de la population et l'échelle selon laquelle son accroissement a lieu; mais il fallait peser dans la même balance, et mettre, pour ainsi dire, en regard tous les moyens d'alimentation : et notre catalogue, à cet égard, est très-défectueux, trèsincomplet. Que de terres en friche! que de semences nutritives sont perdues, faute d'une sage économie qui les ferait servir à nos besoins ! que de choses qui nourrissent restent encore à découvrir ! Le vaste domaine des

limaçon, qui est aussi un mollusque, ne multiplie pas moins: dans une année pluvieuse, il y a plus de limaçons dans dix lieues de pays, que d'hommes sur la terre (Voltaire).

L'huître est un de nos alimens les plus délicats: Nobilissimus cibus, disent les auteurs de matière alimentaire. Il faut qu'un instinct bien puissant pousse l'homme à se nourrir de ce mollusque, puisque l'on voit des individus qui, sans avoir ni le goût ni l'habitude de la gourmandise, entreprennent de longs et pénibles voyages, et font jusqu'à deux ou trois cents lieues pour se rendre sur un littoral ou dans des ports de mer où l'huître est pêchée en abondance. Je tiens d'un fameux restaurateur de Paris, que son cabaret, justement renommé pour

mers a reçu à peine un commencement d'exploitation dans l'intérêt de notre consommation alimentaire. Un régime analogue à celui des peuples ichtyophages n'aurait sans doute rien de contraire à la durée de la vie et à la conservation des belles races propres à notre espèce. L'auteur de l'ouvrage singulier écrit en Egypte, et connu sous le nom de Telliamed, aurait trouvé sans doute, dans l'efficacité de ce régime, par rapport à l'espèce en général, de nouvelles preuves en faveur de son paradoxe sur l'origine primitive de l'homme, sur les besoins physiques qui en découlent immédiatement, et sur les moyens naturels de les satisfaire.

le choix et la bonne qualité des huîtres, était particulièrement fréquenté, en 1814 et 1815, par les officiers russes; qu'ils mangeaient surtout des huîtres avec excès, et que les nombreux · quintaux de ce mollusque qui entraient chaque jour dans sa cuisine suffisaient à peine pour le tenir au pair avec leur avide consommation. La sensualité de Montaigne est assez connue : être sujet à la colique, dit-il, et s'abstenir des huîtres, ce sont deux maux pour un. On sait que l'empereur Claude les avait prises en très-grande passion, et qu'il en poussait l'usage le plus souvent jusqu'à ce que l'indigestion s'ensuivît. Trajan, faisant la guerre aux Parthes, n'était réjoui par aucune nouvelle venant de Rome, autant que par l'annonce des cloyères que lui expédiait Appicius, 3.º du nom, qui avait trouvé le secret, aujourd'hui perdu, de conserver les huîtres fraîches et intactes pendant un fort long temps, et de les faire parvenir sans altération aux distances les plus éloignées. Exilé à Marseille pour le meurtre de Clodius, Milon supportait sa mauvaise fortune avec courage et même avec gaîté; ayant un jour reçu de Cicéron un plaidoyer bien supérieur à celui que l'illustre orateur romain avait prononcé d'abord, il lui répondit : « Je m'estime heureux que tant d'éloquence n'ait point agi sur mes juges. Si vous aviez ainsi parlé

d'abord, je ne mangerais pas ici d'aussi bonnes huîtres. » Aux États - Unis, les huîtres sont la friandise nationale les jours où les travaux sont suspendus; elles sont, pour les ouvriers angloaméricains, ce que la cruche de bière, avec la tranche de jambon, est pour nos artisans lyonnais les dimanches et les jours de fêtes.

De tous les animaux employés à notre nourriture, l'huître est le seul que l'homme mange vivant; car on ne peut considérer comme une méthode thérapeutique positive et adoptée l'usage des cloportes crus, étourdis par le lavage du vin blanc, et par conséquent vivans, que de Haën a vu manger avec du pain', et de la manière la plus efficace, dans certains affaiblissemens de la vue avec sécrétion muqueuse surabondante des principales parties qui composent l'organe visuel. Cette méthode n'a rien d'extraordinaire aujourd'hui, si l'on considère que les cloportes, outre le mucilage et la gélatine dont ils regorgent, contiennent aussi une assez

Quùm itaque ex sapore remedii conjiciebat æger millepedes inesse, rogabat veniam eos comedendi cum pane,
ut in juventute, quùm tam benè sibi sapuissent et tam
miraculosè prosuissent. Concessi, usus est crudis, bellissimeque convaluit... Rarissimi sunt qui sic millipedes comederent crudos; ego saltem agerem gratias. Prælect. Ant.
de Haën. Patholog. Symptom.

grande quantité d'ammoniaque, et qu'un nombre considérable de topiques, employés pour les yeux sous la forme de poudre, d'essence, de flacon, de sachet, ne doivent leur efficacité, pour conserver la vue ou remédier à ses altérations, qu'à la partie ammoniacale, bien manifeste à l'odorat, dont elles sont pourvues.

Les arrivées d'huîtres sont trop fréquentes à Paris, la consommation active en renouvelle trop souvent les dépôts, et d'ailleurs la police de salubrité en surveille la vente avec trop d'intérêt, pour qu'on se permette à l'égard de ce comestible les fraudes plus ou moins grossières dont nous ayons lieu de nous plaindre dans la province. J'en signalerai quelques-unes, celles au moins qui me sont connues; et cet avertissement sera, j'ose l'espérer, d'autant plus utile, que l'huître est devenue un aliment presque commun, que la modération du prix la met à la portée d'un plus grand nombre de particuliers, et qu'elle est appelée, ainsi que je l'exposerai bientôt, à figurer dans notre matière médicale, et à prendre son rang parmi nos agens thérapeutiques les plus distingués.

Les cloyères ne sont pas toujours livrées aux consommateurs telles que le service des postes et des messageries les apporte dans la ville. Les détaillans, et c'est d'abord par leurs mains qu'elles passent, éventrent souvent les bourriches, font des choix, en composent de nouvelles, les unes d'une qualité supérieure, destinées aux gros consommateurs, aux traiteurs, aux cuisiniers, et les autres réservées pour les consommateurs vulgaires et subalternes, qui ne peuvent acheter qu'à la douzaine. Il importe d'être en garde contre cet abus toutes les fois que les huîtres sont employées comme remède; mais il en est un bien plus grave pour les malades, et dont il est encore plus important de les avertir.

Lorsque le débit de l'huître a souffert quelque retard ou quelque langueur, en langage de marchand, lorsque la vente a mal donné, plusieurs trafiquans de marées, pour préserver la marchandise d'une corruption manifeste qui en empêcherait l'écoulement ultérieur, sont dans l'usage de la faire macérer dans de l'eau salée. Cette tromperie est plus facile à reconnaître que la précédente : l'intérieur des valves contient alors beaucoup plus d'eau qu'il n'a coutume d'en contenir; les huîtres n'offrent plus qu'un tissu mou, flasque et dégoûtant ; la dent n'y trouve plus cette résistance charnue qu'elle aime tant à y sentir dans leur état naturel; l'extérieur des écailles est remarquable par son extrême humidité, et, peu de temps après avoir consommé de pareilles huîtres, on éprouve une saveur saumâtre avec beaucoup de soif. La fraude a aussi imaginé de les faire macérer dans de l'eau pure, et alors elles sont insipides.

Les huîtres gelées, et qu'on a fait dégeler tout-à-coup et sans précaution, s'altèrent d'une autre manière; elles acquièrent une saveur acidule et piquante, qui en rend le goût désagréable et la digestion difficile.

On a recours à différens moyens pour prolonger l'usage des huîtres hors des temps où elles sont généralement réputées salubres. Ainsi, les huîtres marinées ou confites, quoique le liquide dans lequel on les plonge semble propre à en faciliter la digestion, sont loin de valoir les crues; on les mange avec de l'huile; elles ont bien la forme de l'huître et un peu sa couleur, mais elles n'ont presque rien de la saveur délicieuse qui lui est propre. Pour mariner les huîtres, on les jette d'abord dans l'eau bouillante; on les fait ensuite macérer dans une saumure acidulée avec le vinaigre. La correspondance de M. Valentin m'apprend que l'huître marinée est un des principaux mets que l'on embarque à bord des vaisseaux anglo-américains dans les voyages de long cours. Les huîtres que l'on sert dans les coquilles, et que l'on fait cuire avec des anchois, des fines herbes et divers assaisonnemens, sont les plus indigestes de toutes. Je citerai ici, pour mémoire seulement, et pour laisser moins à dire sur un sujet que je suis loin d'avoir épuisé, les pâtés d'huîtres d'Amat, fameux pâtissier-traiteur de Montpellier, qui envoie journellement dans les provinces les plus éloignées de la France, et même à l'étranger, ces produits de ses fours.

J'extrais encore les détails suivans d'une lettre de M. Valentin: « J'ai vu préparer l'huître de » différentes manières dans les États-Unis d'A-» mérique, et surtout dans la Virginie où elle est » très-grosse; on la fait mariner dans du vinai-» gre; on la fait bouillir; on en accommode en » fricassée de poulet; on en fait frire; on en » met entre deux plats ou dans un four de cam-» pagne avec des fines herbes, du beurre et de » la chapelure de pain. Ce mets est excellent » quand il est cuit avec précaution. »

On ne doit généralement user des huîtres que pendant huit mois de l'année, c'est-à-dire, depuis le mois de septembre jusqu'à la fin d'avril. Pendant les quatre mois qui suivent ce dernier, leur usage est réputé insalubre et même dangereux. On cite particulièrement les mois de juin et de juillet comme ceux où la chair de l'huître acquiert les propriétés les plus malfaisantes. La vente en est alors prohibée à Paris. Dans une ordonnance de police publiée à Paris le 16 fructidor an X, et qui contient d'excellentes dispositions sur la vente de ce mollusque, il est sévèrement défendu d'en crier et d'en vendre depuis le 1. er floréal jusqu'au 30 fructidor. On prend les mêmes précautions en Espagne; mais elles sont poussées encore plus loin. Il est défendu même de mariner des huîtres dans cette partie de l'année. On aurait encore plus de raisons dans nos provinces pour en user de la sorte, si les huîtres continuaient d'y arriver aux époques que nous venons d'indiquer.

Cependant les amateurs de ce comestible trouvent à Paris des hôtels où ils peuvent, tous les jours de l'année, satisfaire impunément leur sensualité à cet égard; et j'ai vu en août 1822, malgré les chaleurs excessives qui régnaient alors depuis deux à trois mois, sur la table d'un célèbre teinturier de notre ville, des huîtres parfaitement fraîches et du meilleur goût, dont l'usage n'incommoda personne. Dans les provinces maritimes où l'on fait des éducations d'huîtres, il paraît qu'on en peut consommer toute l'année sans le moindre inconvénient. C'est ainsi du moins qu'il faut entendre ce passage de la dissertation de M. Goubeau de la Bilennerie : « Quant à moi, dit-il, qui connais toutes ces » particularités, j'ai peut-être plus d'occasions

» que personne à Marennes de les apprécier, à

» cause de mon vif désir et de mon habitude de

» manger journellement des huîtres vertes '. »

Je me hâte d'arriver aux usages de l'huître comme régime des malades et comme médicament.

C'est le meilleur de tous les analeptiques, et les personnes épuisées par quelques cause que ce soit en doivent plus particulièrement rechercher l'usage. Le régime des huîtres est, sous ce rapport surtout, favorable à l'enfance et à la vieillesse. Dans les langueurs produites par l'abus des plaisirs vénériens, rien n'est plus propre que ce mollusque à réparer les forces épuisées. M. Pasquier cite un vieillard âgé de soixante-dix ans qui, ayant voulu faire le jeune-homme, se trouva complètement énervé, et ne fut retiré de cet état que par une consommation abondante d'huîtres qui composaient presque tout son régime.

Immédiatement après la propriété qu'a ce mollusque de ranimer le principe de la vie, languissant ou prêt à s'éteindre, je dois faire remarquer celle qu'on lui attribue générale-

<sup>1</sup> Pages 62 et 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez sa thèse soutenue à la faculté de Médecine de Paris, le 27 août 1818, sous ce titre: Essai médical su es Huîtres, in-4.°, de 48 pages.

ment, de rappeler et d'augmenter l'embonpoint. Cette vertu de l'huître est constante et peut-être la plus incontestable de toutes. Une personne digne de foi, dit M. Pasquier, a vu à Bicêtre, il y a quarante-cinq ans, un ecclésiastique gros, gras et riche, qui mangeait chaque jour douze douzaines d'huîtres pour toute nourriture. Sa folie était qu'on voulait l'empoisonner, et il savait qu'on n'y pouvait réussir avec des huîtres vivantes qu'il ouvrait lui-même.

Des militaires épuisés par la longue suppuration d'anciennes blessures, des individus réduits au dernier degré de la maigreur n'ont dû leur guérison qu'à l'usage des huîtres. Je pourrais, s'il le fallait, servir de preuve et d'exemple à mes discours. Au commencement de mars dernier, après un violent chagrin qui avait déterminé en moi un abattement moral complet et un dépérissement physique très-remarquable, je me mis à l'usage des huîtres pour unique nourriture. J'en consommais, tous les jours, cinq à six douzaines, en buvant quelques petits verres d'un vin blanc très-vieux de Bordeaux. Après cinq ou six semaines, j'avais recouvré mes forces et mon embonpoint ordinaires, et je renonçai aux huîtres, qui d'ailleurs commen-

<sup>1</sup> Page 39.

çaient à manquer et n'étaient plus d'aussi bonne qualité.

L'huître a toujours passé pour un excellent remède contre le catarrhe nasal ou coryza, et contre le catarrhe pulmonaire. Cette opinion est populaire à Paris, et l'huître n'y est pas moins renommée pour arrêter les progrès d'un rhume commençant ou pour en préserver, que ne l'est, dans le même cas, le chou, et surtout le chou rouge en Italie '. C'est en buvant pardessus ce mollusque force vin de Chablis qu'on semble plus sûr de ses bons effets. Cette méthode devient alors éminemment excitante; et,

<sup>1</sup> A febre catarrhali me meosque, tunc etiam cùm quasi epidemice recurrit, plures jam annos servavi ex quo in quotidiana hyemali cœna haud aliis herbis ad acetariam utimur, quam cocta brassica. (Morgagni de sedibus et causis morborum. Epist. Anat. med. 13, 4.) Le chou rouge est fort recommandé dans les enrouemens, la toux, les catarrhes et la phthisie pulmonaire; on en fait des bouillons, des coulis, des salades; on en exprime le suc, que l'on retire par des incisions pratiquées le long des tiges, et on convertit ce suc en gelée, en sirop, etc., que l'on emploie dans les mêmes circonstances, Hippocrate prescrivait aux phthisiques le suc de chou sauvage (Brassica Sylvestris). On trouve dans le Codex la formule d'un sirop de chou rouge, à laquelle j'ose préférer, pour les affections catarrhales, la recette d'un sirop fait avec la même substance, et que j'ai indiquée dans mon Nouveau Formulaire, pag. 386.

comparée à d'autres analogues aussi efficaces quoique moins usitées, elle n'a plus rien d'étonnant, ni pour le conseil qui l'a dictée, ni pour la mode qui l'a fait prévaloir.

Il est certain que les méthodes perturbatrices et stimulantes ont souvent réussi au début des affections catarrhales. Le punch est, au commencement de ces maladies, en très-grande réputation et d'un usage presque domestique. Les peuples du nord font, dans les mêmes circonstances, une abondante consommation d'un thé très-chargé, soit pour éviter les rhumes lorsqu'ils s'exposent au froid, soit pour les faire cesser promptement, soit pour ranimer les membres engourdis par une température trèsbasse. Zimmermann, dans son Traité de l'expérience en médecine, et son savant traducteur expriment, à cet égard, la même opinion. M. Laennec conseille dans les catarrhes récens, et comme un remède dont la pratique a suffisamment constaté les effets, de prendre dans un bowl d'infusion de fleurs de violettes une à deux onces de bonne eau-de-vie mêlées avec une once de sirop de guimauve. Les mêmes méthodes ont été essayées, mais n'ont obtenu que des succès imparfaits dans d'autres catarrhes, et, par exemple, dans la blennorrhagie; jusqu'à présent elles ne sont parvenues à faire cesser

que ceux de ces écoulemens qui tiennent à l'usage immodéré des bières fortes, des bières de Flandre par exemple : un petit verre d'eau-de-vie passe alors pour un spécifique de ces catarrhes.

Ont est souvent embarrassé dans la pratique de la médecine pour alimenter, d'une manière convenable, les convalescens après des fièvres ou des maladies aiguës. Les maîtres de l'art s'expliquent d'une façon si équivoque et avec tant de précision sur les soins à donner dans cette période du mal, que la conduite à suivre semble entièrement livrée à la sagacité du médecin praticien. Nul chemin tracé, nul précepte clair et positif; il faut absolument tout créer. J'ai vu des médecins, pour ranimer les forces toniques de l'estomac et faire participer tous les organes à l'invigoration, si je peux ainsi parler, de ce centre sensitif excité peu-à-peu, prescrire à leurs malades de mâcher des croûtons d'un pain bien levé; d'autres, leur faire sucer les extrémités tendres des os de veau ou d'agneau convenablement cuits; d'autres, leur ordonner des gelées de corne de cerf préparées au quinquina, des gelées de veau apprêtées avec de la rouelle et des pieds de veau; d'autres, des blancs-mangers de toute sorte et dont le meilleur modèle est peut-être celui que nous a laissé le docteur · Clerc '; d'autres, des cervelles de porc cuites dans du bouillon avec un brin de cannelle, et mangées avec du pain et très-peu de sel, aliment qui peut sembler grossier, et qui est cependant l'un des plus délicats et des plus légers que je connaisse; d'autres, des bouillons de grenouilles, de tortue, de vipère, de corbeau, des coulis d'écrevisses; d'autres, des purées, panades, potages, décoction de gruau, etc.; d'autres, différentes espèces de lait provenant de mammifères ruminans ou non-ruminans, sortant du pis ou conservé plusieurs heures, et dans quelques circonstances fourni par des mammifères qui ont mis bas depuis peu de jours 2. J'ai souvent re-

<sup>1</sup> Histoire nat. de l'homme malade. Montpellier, 1810, in-8.0, tom. II, pages 41 et 42.

Lorsqu'on a besoin de tenir le ventre libre, on doit présérer le lait séreux des mammisères qui ont mis bas récemment. C'est long-temps encore après la parturition une espèce de colostrum. Le lait d'une vache qui vient de vêler est présérable, pour relâcher le ventre, à celui qu'elle fournit trois mois après le part, époque où ce liquide a acquis toute sa consistance, toute sa saveur, toute sa persection. Une pratique, minutieuse peut-être, mais qui n'est pas dénuée de sondement, porte quelques médecins à présérer dans les maladies de langueur, lorsqu'on a toutesois le choix de la saison, le lait de l'automne à celui du printemps: en esset, les premières plantes qui reverdissent dans les pâturages, appartiennent à la fa-

marqué, dans certains cas d'irritabilité extrême de l'estomac, que le lait d'un animal que l'on vient de traire passe généralement mieux lorsqu'on le coupe avec un quart d'eau froide, que lorsqu'on le donne pur. Serait-ce parce que l'addition de l'eau l'offre à l'estomac plus delayé,

mille des liliacés, et sont toutes remarquables par un principe acre, plus ou moins abondant, plus ou moins à nu, ou enveloppé de mucilage. La nature des pâturages influe puissamment sur les qualités du lait, et doit être prise en très-grande considération pour régler convenablement les malades dans l'usage à faire de cette émulsion animale. On vante pour l'excellence du lait certains cantons du pays de Bray, où croissent abondamment le fléau, la raygrass et la crételle des prés. Je me souviens d'avoir bu avec un plaisir infini, dans quelques montagnes de la Suisse, un lait embaumé, enivrant, et probablement rendu tel par les plantes aromatiques de toute espèce dont les vaches font leur nourriture habituelle. Mon savant confrère, M. le docteur Parat, possède un tableau très-bien fait, qu'il doit aux recherches d'un habile vétérinaire, dans lequel sont indiqués pour les différentes espèces domestiques dont nous faisons servir le lait à nos besoins, l'époque ordinaire du rut, la durée de la gestation, les propriétés physiques et chimiques de chaque genre de lait, les proportions de ses principes dans chaque espèce qui le fournit, les moyens d'alimentation et les soins à prendre de l'animal pour rendre ce produit plus abondant, plus nourrissant, plus médicamenteux. Ce serait faire à la médecine pratique un présent de grande valeur que de publier ce travail.

ou parce que la fraîcheur de l'eau y surprend et concentre davantage le gaz animal, dont nous aurons bientôt l'occasion de parler? D'autres praticiens se bornent à donner l'écume ou la mousse qui surnage à la surface du lait récemment trait, et que l'on peut augmenter à volonté en faisant tomber le lait de fort haut dans le vase qui le reçoit. Mais les huîtres me paraissent encore préférables à ces nourritures; lorsqu'elles sont fraîches et de bonne qualité, je ne connais aucune substance qui se digère mieux et qui nourrisse davantage.

En Allemagne et dans une grande partie du nord, on boit indifféremment de la bière ou du vin par-dessus les huîtres. En France, l'usage du vin a prévalu, mais ce n'est pas au rouge qu'on donne la préférence, c'est le blanc que l'on préfère, et particulièrement celui de Chablis. Le champagne mousseux a aussi ses partisans, quoique les vins de cette province soient presque tous factices, et le produit de vins faibles et acides, auxquels on ajoute un principe sucré et que l'on sature de gaz acide

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuckert élève cette question: An magis prodest cerevisiam superbibere, quàm vinum, quo indurari comesta ostra dicuntur. Mat. alimentaria. Berolini, 1769, in-8.0, pag. 115.

carbonique; sorte d'industrie, pour le dire en passant, qui n'a rien de nuisible au corps, qu'il faudrait presque encourager, et qui, hors de la Champagne, est connue d'un très-petit nombre de personnes. Les vins un peu acides conviennent généralement mieux dans les repas d'huîtres que les vins alcooliques. Ces derniers rendent les huîtres dures, coriaces et d'une digestion difficile. Il y a plus: M. Blanc, pharmacien distingué de cette ville, a expérimenté qu'un peu d'eau-de-vie versée sur une huître qui vient d'être ouverte, y fait naître en très-peu d'instans une quantité considérable de vers ou animalcules fort ténus, que l'on distingue fort bien à l'œil nu. Les vins acides dissolvent l'huître dans l'estomac, et c'est peut-être ainsi qu'a lieu la digestion de l'huître. Andry prétendait que l'huître ne se digère pas dans l'estomac, mais qu'elle s'y dissout, et que dans cette digestion elle se convertit toute en eau. Un grand nombre de faits semble autoriser cette manière de voir. Le lait n'est plus regardé, ainsi qu'on le croyait autrefois, comme l'antidote de l'huître. On fait cesser les indisgestions causées par ce mollusque, en observant une diète sévère et en buvant du thé acidulé avec quelques gouttes de suc de citron, ou une légère limonade. Peut-être faut-il rapporter ici ce fait généralement connu, qu'on boit beaucoup de vin en mangeant des huîtres, et qu'on le boit alors impunément, soit parce que l'eau d'huître neutralise ses effets alcooliques dans l'estomac, soit parce qu'elle dirige le vin immédiatement vers les voies urinaires, et l'on sait que des urines abondantes sont après le vomissement la crise la plus naturelle de l'ivresse et même un préservatif de cet état.

Les huîtres sont presque le seul aliment qui convienne lorsque rien ne passe encore; elles sont aussi la nourriture à préférer lorsque, par la dégénération squirreuse du conduit alimentaire dans quelqu'une de ses parties, rien ne passe plus.

Cette proposition me conduit à parler des bons effets qu'on attribue aux huîtres, soit comme aliment, soit comme remède, dans les affections organiques de l'estomac et des intestins. On a surtout conseillé l'eau d'huître contre les squirres encore récens du pylore. Telle était la pratique du docteur Bodin, que nous a fait connaître M. Mérat dans un article excellent, mais beaucoup trop abrégé, sur les huîtres, contenu dans le Dictionnaire des sciences médicales, T. 21. M. Bodin envoyait ses malades chercher de l'eau d'huîtres chez les écaillères de la rue Montorgueil, et ils en buvaient cinq ou six cuillerées à bouche, et même plus chaque jour.

Je trouve l'avis fort bon; je pourrais même en confirmer l'utilité par ma pratique; je dois seulement me récrier sur la timidité de la dose. On peut en permettre aux malades un demi-litre et même plus dans les vingt-quatre heures. J'en ai souvent pris cette quantité pour mon agrément dans l'état de santé, et, loin d'en éprouver la moindre incommodité, je n'en ai ressenti que plus d'appétit, plus de facilité à digérer les alimens substantiels et même grossiers. Voilà donc, s'écrie avec raison M. Mérat, une nouvelle eau minérale animale (je transcris ces mots exactement); et certes elle est bien préférable aux eaux de Barèges et de Vichy, qu'on emploie si inutilement, et souvent avec tant de préjudice pour les malades, dans les maux de cette espèce '.

<sup>&</sup>quot;C'est avec raison que l'eau d'huîtres a été appelée eau minérale animale. Cette expression est heureuse et mérite d'être conservée dans le langage de la science. Nous citerons ici quelques faits qui le prouvent. Dans l'eau hydro-sulfurée d'Aix en Savoie, et en général dans toutes les eaux hydro-sulfurées, le soufre n'est point disseus par le gaz hydrogène, mais par un gaz thermal, sui generis, à peine coërcible, non imitable, qui a une grande analogie avec l'azote, principe ou base, comme on le sait, de la matière animale. Ce nouveau gaz a été signalé, je crois, pour la première fois, par M. Gimbernat, chimiste espagnol, attaché en ce moment à l'ambassade d'Espagne

La vertu aphrodisiaque des huîtres n'est pas assez constante pour en parler ici; j'ai vu cepen-

en Bavière; il en a donné quelques notions dans un article de la Revue encyclopédique pour l'année 1824 ou 1825. Je ne saurais citer plus exactement, n'ayant pas ce recueil sous les yeux. Quelques personnes très-digues de foi m'assurent cependant que mon célèbre condiseiple, le docteur Anglada, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier, avait, bien long-temps avant M. Gimbernat, fait connaître à ses élèves, dans ses leçons orales, les propriétés de ce gaz. Quoi qu'il en soit, il se dissipe en grande partie par le transport de l'eau ; alors prédomine le gaz hydrogène sulfuré qui n'existait point d'abord, et qui est le produit d'une décomposition commencée de l'eau minérale. De là , deux effets différens résultant de deux produits qui différent également, selon que l'eau est bue à la source, ou à distance et après avoir subi un déplacement et un repos. La présence de ce gaz expliquerait aussi pourquoi l'analyse chimique fait découvrir tant de matière animale dans les eaux d'Aix, de Plombières, etc.

On pourrait tirer de ce que nous avons dit une seconde conclusion, c'est que beaucoup d'eaux réputées les plus minérales sont combinées avec un principe animal, et seraient plus justement appelées eaux minérales-animales qu'eaux minérales seulement; et, de plus, que les eaux minérales factices ne représentent pas plus les naturelles, que le lait refroidi ou altéré par un séjour plus ou moins prolongé ne représente le lait sortant du pis de l'animal ou le lait bourru, comme on l'appelle vulgairement.

Je dois la plupart des données exposées ci-dessus à quelques jeunes médecins-chimistes de cette ville, qui

dant deux ou trois individus qui éprouvaient cet effet des huîtres d'une manière remarquable, et

sont déjà l'honneur de notre art; je les dois surtout à mon célèbre confrère, M. le docteur Stanislas Gilibert, qui visite tous les ans, comme sujet d'étude, quelqu'une des sources minérales les plus renommées en France.

Pour faire sortir du principe fécond que nous avons exprimé plus haut, toutes les conséquences qui y sont implicitement contenues, nous ajouterons que beaucoup d'effets opérés par les eaux minérales bues à la source doivent être imputés peut-être à ce produit animal qui domine dans leur composition, et qu'alors ces eaux, pour une grande partie de leurs propriétés, rentrent dans les médicamens attribués aux corps qui exhalent de la chaleur animale.

Je sais qu'on a souvent contesté ces effets, et qu'on en a placé les récits ou les merveilles au nombre des contes populaires : mais les médecins éclairés par une longue expérience admettent l'efficacité des peaux de différens animaux récemment écorchés dont on revêt quelquefois entièrement le corps malade, ou seulement quelques-unes de ses parties; les bains locaux de sang de bœuf chaud et fumant ; les fumigations vaporeuses reçues par un membre foulé, introduit dans le ventre d'un animal que l'on vient d'assommer et dont les fibres palpitent encore ; les heureux changemens éprouvés, par des corps flétris, malades, languissans, dans leur cohabitation avec des sujets sains, vigoureux et pleins de sucs. David cherchait à ranimer son corps décrépit en couchant avec la jeune sunamite Abisag, la plus belle des silles d'Israël. Le lait de femme a toujours mieux réussi, lorsqu'on fait coucher la nourrice et le malade, l'un à côté de l'autre. Capivaccio ou

qui avaient, à la vérité, les organes reproducteurs extrêmement susceptibles et irritables.

Jérôme Capo di Vacca, médecin de Padoue, conserva l'unique héritier d'une grande monarchie, en le faisant coucher entre les deux nourrices qui l'allaitaient. Un grand prince ne soutient depuis quelques années sa fragile existence, qu'en faisant sa principale nourriture du lait que lui fournissent cinq ou six grosses nourrices, choisies parmi les femmes les plus saines et les plus robustes de ses états, lesquelles font alternativement le service de cet allaitement. " Il me souvient, dit Montaigne (Essais, liv. 1, chap. xx), que Simon Thomas, grand médecin de son temps, me rencontrant un jour à Toulouse chez un riche vieillard pulmonique, et traitant avec lui des moyens de sa guérison, il lui dit que c'en était un, de me donner l'occasion de me plaire en sa compagnie; et que, fichant ses yeux sur la fraîcheur de mon visage, et sa pensée sur cette allégresse et vigueur qui regorgeaient de mon adolescence, et remplissant tous ses sens de cet état florissant en quoi j'étais lors, son habitude s'en pourrait amender; mais il oubliait à dire que la mienne s'en pourrait empirer aussi. » Les atmosphères nerveuses sont admises aujourd'hui par les plus habiles physiologistes; l'on sait qu'il existe des contacts à distance. Les rapports tant calomniés de Socrate et d'Alcibiade tenaient peut-être à quelque instinct secret de conservation que cette intimité tendait à satisfaire. Les philosophes et les rhéteurs grecs trouvaient quelque avantage pour leur santé à s'entourer de jeunes gens brillans de force et de vigueur. C'est une des circonstances auxquelles Bacon, dans son Historia vitæ et mortis, rapporte la longue durée de leur vie, terentes in quibus maxime placent horas et tempus

Une propriété moins douteuse des huîtres, c'est leur efficacité dans la phthisie pulmonaire.

atque in consortio plerumque adolescentium. C'est peutêtre à un sentiment vague et confus de ce genre qu'il faut rapporter le goût particulier des vieillards pour la société des enfans et des jeunes gens, à moins qu'il ne faille plutôt l'attribuer à une cause absolument morale. J'ai remarqué avec une sorte d'amertume que les sentimens de la nature descendent plutôt qu'ils ne montent : car il suffit de son cœur pour faire un bon père ; mais, pour être bon fils, il faut encore être homme de bien.

Que de faits pourraient être rapprochés de ceux que nous venons de citer! Je demande, vu la gravité du sujet, la permission d'en rapporter encore quelquesuns.

On lit dans les prix de l'académie de chirurgie, qu'une religieuse fut guérie d'un panaris au doigt indicateur. en tenant ce doigt pendant 24 heures dans l'oreille d'un chat; et qu'une autre femme, qui éprouvait la même tumeur au doigt auriculaire, s'en délivra par un moyen semblable, c'est-à-dire, en tenant la partie malade, plusieurs heures de suite, dans le cul d'une poule. Une fille domestique, que j'ai depuis dix ans à mon service, était fort sujette, lorsqu'elle y entra, aux angines tonssillaires. Elle a perdu peu à peu l'habitude de ces fluxions inflammatoires, en faisant coucher en travers sur son cou, pendant la nuit, dès que le mal de gorge commence à se faire sentir, une petite chatte fort douce et trèscaressante. Le développement de chaleur animale que cause cette singulière cravate, opère une prompte résolution, et, en moins de douze heures, la malade est rendue à ses occupations ordinaires. J'ai conseillé La simple analogie nous met déjà sur les traces de cette propriété. Le limaçon, ou colimaçon,

quelquefois, dans les paralysies, les bains locaux dans l'eau où l'on prépare les peaux de chamois; et comme ce genre d'industrie est inconnu dans notre province, j'ai vu des malades riches de notre cité se faire transporter à grands frais dans les villes où existent des usines et ateliers de chamoiseurs, et en revenir, quelques-uns guéris, et les autres infiniment soulagés. Il ne faut pas croire que ce soit des bains purement gélatineux; il faut tenir encore un très-grand compte des effets électriques et galvaniques qui sc développent dans cette immersion et dans tous les contacts et rapprochemens que nous avons rapportés ci-dessus. Le peuple, qui possède plus de vérités médicales-pratiques que nous ne le pensons dans notre orgueil scientifique, emploie, dans certains cas de maladies graves , l'application , sur diverses parties du corps, de pigeons que l'on vient d'éventrer, d'écrevisses, de tanches, etc. Une fièvre intermittente, qui avait résisté long-temps aux traitemens les plus méthodiques, fut guérie sans retour par le conseil que donna une bonne femme de cette ville, de faire boire au malade un verre de lait bourru, dans lequel on avait reçu le sang d'un poulet saigné à l'instant même. On a remarqué que les membres atrophiés par la gelée, par d'énormes cicatrices, par des opérations d'anévrismes, se raniment bien plus tôt par l'eau thermale employée à la source, que par l'eau transportée dans la chambre du malade. Le gaz animal ou le principe thermal, que nous avons dit exister dans les eaux minérales et qui s'évapore si vite, ne contribuerait-il point par sa présence, et par son analogie avec notre propre substance, plutôt qu'une ou escargot, qui appartient à la même classe d'animaux mous, sans vertèbres et sans articulations, jouit d'une réputation méritée et con-

stimulation plus grossière, obtenue par des principes fixes, appréciables à l'analyse, au rétablissement de la nutrition dans des parties où elle ne s'opère plus qu'avec lenteur et difficulté? Enfin, ce gaz animal, bien apprécié dans ses effets, ne serait-il pas une modification d'un fait plus général, une émanation d'un principe plus étendu, du fluide magnétique qui lui-même dérive du fluide électrique; et ce gaz ne trouverait-il point, parmi les phénomènes physiques, sa classification naturelle dans les rapports intimes de l'électricité avec la matière animale, et plus particulièrement avec les corps gras et huileux qui proviennent de l'organisme animal? On arriverait ainsi peu à peu à la nature d'un phénomène aujourd'hui incontestable, celui des combustions humaines, dans lesquelles je n'ai jamais pu voir une véritable combustion, mais une déflagration électrique. Un fait peu connu, rapporté dans les Transactions philosophiques, vol. 43, a fait naître en moi cette opinion: un ouvrier en bois nommé Hitchell, étant couché avec sa femme, fut frappé, au milieu de la nuit, par la foudre. Le corps s'embrasa aussitôt, et, pendant trois jours que dura la combustion, il n'y eut aucun moyen de l'éteindre. Ce que la foudre a produit une fois peut bien aussi survenir spontanément ou par l'effet d'autres circonstances. M. Bally a exprimé dans ces derniers temps l'opinion ingénieuse, que ces combustions pouvaient bien tenir à une sécrétion surabondante de gaz hydrogène et à son accumulation dans le tissu graisseux ou dans le tissu cellulaire.

nue depuis long-temps dans le traitement de la phthisie pulmonaire. Ces deux espèces de mollusques contiennent une abondante quantité d'une liqueur glutineuse qui leur est propre et qui sert à former leurs coquilles. L'escargot fut employé de tout temps comme un excellent remède dans la phthisie pulmonaire et dans d'autres maladies consomptives. On le prescrit ordinairement en bouillon ou en sirop. C'est leur suc exprimé que je préfère comme plus propre à lui conserver toutes ses propriétés naturelles; et la formule que j'emploie le plus souvent, dans ces maladies, est la suivante : Prenez escargots de vigne bien lavés, et écrevisses de rivière quantité égale; pilez-les ensemble, avec leur test, dans un mortier, et retirez-en par expression, au moyen de la presse, huit à dix onces de suc que l'on prend en deux ou trois doses dans les vingt-quatre heures, délayant chaque dose dans un bowl de lait ou dans tel autre véhicule jugé plus convenable. Outre les principes qui lui sont spécialement propres, ce suc contient encore une certaine quantité de carbonate calcaire, qui, quoique en suspension et non-dissous, ne laisse pas de contribuer à ses heureux effets.

Les huîtres sont également conseillées, par la plupart des célèbres médecins, dans le régime et le traitement des phthisiques. Quarin en permet

l'usage à ces malades, pourvu qu'ils les mangent sans assaisonnement'. Je les ai souvent prescrites comme aliment dans divers états de consomption, et elles ont opéré des changemens si salutaires, que je les ai indiquées quelquefois dans les phthisies pulmonaires comme un remède qu'aucun autre n'était capable de remplacer. Je pourrais, à l'apui de ce que j'avance, rapporter plusieurs faits; je choisis et préfère le suivant, quoique la guérison que l'emploi des huîtres a procurée, n'ait pas été durable. Les gens du monde, qui nihil sapiunt in arte nostra, qui ne tiennent point compte à la médecine de la certitude qui lui est propre, et qui veulent, dans l'application de nos moyens, des résultats précis et absolus, comme s'il dépendait de nous de changer les lois de la nature, ne seront pas satisfaits d'un exemple où la guérison n'a été que passagère : mais les hommes de l'art sont plus capables de m'éclairer sur la valeur de cette observation, et c'est pour eux que j'en expose ici les détails.

Une demoiselle de cette ville, âgée de vingtsix ans, d'une constitution forte et robuste, avait

Voyez la traduction française que j'ai donnée des Observations pratiques sur les maladies chroniques, par cet auteur. Paris, 1807, in-8.0, pag. 105 et 106.

éprouvé, en 1821, une tumeur blanche au coude gauche. En novembre 1824, après quelques semaines d'un rhume de poitrine, elle fut prise d'un crachement de sang, et peu-à-peu survinrent tous les symptômes de la phthisie pulmonaire tuberculeuse la mieux caractérisée. Je la vis dans cet état, adjoint par la famille au médecin ordinaire, homme très-estimable et fort instruit, qui voulut bien agréer cette concurrence de soins et de secours. Les différens remèdes usités dans des cas semblables furent employés, mais absolument sans succès. Dès le milieu de février, le second degré de la maladie était presque terminé, et le commencement du troisième semblait prochain, à en juger par l'expectoration décidément purulente, par la perte des forces, par une extrême maigreur à laquelle le marasme allait bientôt succéder, par des sueurs nocturnes très-abondantes, etc. Dans cette situation presque désespérée, la malade me fit prier de passer auprès d'elle, non pour lui prescrire des remèdes dont elle avait reconnu l'inutilité et pour lesquels elle éprouvait d'ailleurs un déboire insurmontable, mais pour lui indiquer un régime qui lui rendît ses souffrances supportables jusqu'à la fin. Je répondis de suite à cet appel; et trouvant la résolution de la malade invariable et d'ailleurs très-sensée, je

me renfermai dans les soins du régime, les seuls qu'on exigeait de moi.

Ayant appris que cette demoiselle aimait beaucoup les huîtres et qu'elle en mangeait souvent
dans l'état de santé, je lui proposai de se nourrir
presque uniquement avec ce coquillage, et je
lui indiquai en même temps les choix à faire et
les moyens à employer pour éviter les tromperies des marchands. Pendant plus de deux
mois, la malade fut alimentée avec des huîtres;
elle en réglait la quantité, et leur distribution en
plusieurs petits repas dans les vingt-quatre heures, sur son appétit, sur sa facilité à les digérer
et sur l'absence ou la présence de la fièvre. Elle
buvait un peu de crême par-dessus ; sa boisson
ordinaire était du lait pur ou coupé avec une
décoction d'orge. C'est pour faire à la vérité sa

<sup>&#</sup>x27;Quoique la crême passe avec raison pour indigeste, je ne connais cependant rien qui lui soit supérieur, lorsqu'on la boit peu à peu, par petites gorgées qu'on avale lentement, dans les périodes avancées de la phthisie pulmonaire. J'emploie également avec succès, dans les affections catarrhales, un mélange à partie égale de beurre frais et de sucre candi réduit en poudre impalpable, qu'il faut triturer longuement. On prend une cuillerée à café de ce mélange très-souvent, ayant soin de laisser fondre le remède dans la bouche, et de l'avaler peu à peu : il opère quelquefois comme un doux laxatif.

part entière que j'indique ces autres moyens d'alimentation; mais ils ont fort peu contribué au succès, attendu que la malade, depuis plus de deux mois, faisait déjà usage du lait de chèvre sortant du pis, à la dose de trois ou quatre tasses chaque jour. Je dois mentionner aussi quelques moxas sur la région dorsale, appliqués selon la méthode de M. Sarlandière, la plupart avant le régime indiqué, et quelques autres depuis qu'il tenait lieu de tout traitement. L'usage des huîtres, continué pendant neuf à dix semaines, eut les plus heureux effets; prises d'abord seules, on leur joignit plus tard quelques nourritures plus substantielles. Tous les symptômes disparurent peu-à-peu, et vers la fin d'avril, la malade vint de son pied chez moi pour me remercier de mes soins, jouissant alors d'un embonpoint, d'une fraîcheur de teint, et de forces musculaires qu'elle ne connaissait point avant cette phthisie. Ma première idée, en la voyant ainsi brillante de santé, fut que je m'étais trompé, que mon diagnostic avait été mal établi, et que, au lieu d'une phthisie pulmonaire, je n'avais eu réellement qu'un catarrhe des poumons à traiter.

Mais j'avais bien jugé; l'ennemi qui paraissait mort, anéanti, n'était qu'abattu, et il devait bientôt se relever pour porter à sa victime de nouveaux coups qui, cette fois, seraient mortels. Cette guérison, en effet, dura peu: dans les premiers jours de septembre, après avoir mangé une salade de haricots dans laquelle on avait peut-être prodigué les assaisonnemens, cette excellente fille éprouva une forte indigestion qui dégénéra, sous l'influence des chaleurs, en un choléra-morbus chronique, et je l'appelle ainsi, parce qu'il dura près de quinze jours avec des interruptions et des reprises. Cet accident renouvela la première maladie, qui se termina deux mois après par la mort, malgré les soins les plus empressés et tous les remèdes mis en usage pour en arrêter, une seconde fois, le cours.

Quelque précaire et insuffisante que cette observation puisse paraître, il n'en est pas moins constant que la phthisie pulmonaire qui en fait le sujet, a été guérie pendant plus de quatre mois; qu'elle l'a été de manière à tromper la sagacité de tout le monde, qu'on ne peut déterminer jusqu'à quel temps cette guérison se serait prolongée ou maintenue, sans l'accident d'un choléra-morbus qui vint fortuitement en interrompre la durée; qu'elle appartient indubitablement au régime des huîtres, ayant commencé précisément à l'époque ou l'usage de ce mollusque remplaça tous les alimens, tous les remèdes; enfin, qu'il faudrait féliciter l'art de ses avan-

tages, quand bien même il n'en aurait eu d'autre que d'obtenir du mal une trève, un armistice, une suspension si remarquable des symptômes pendant quatre mois.

Voici un fait qui peut faire le pendant de l'observation précédente : Catherine Géria éprouvait une phthisie pleurétique dont les progrès n'avaient pu être arrêtés par aucun remède; les crachats étaient fréquens, sales, abondans et d'une odeur insupportable. Malade depuis quatre mois et dans un état qui paraissait désespéré, elle éprouva, par une soudaine inspiration, le désir de manger des huîtres crues. Les médecins qui la traitaient, jugeant son état sans ressource, ne voulurent point contrarier sa volonté. A peine ce régime, qui leur paraissait singulier, eut-il été commencé, que la malade se trouva bien; le changement en mieux fut chaque jour plus marqué; enfin la malade se rétablit bientôt et entièrement. Faut-il croire, avec Tulpius, que le suc froid et visqueux des huîtres éteignit la déflagration persévérante qui consumait la poitrine de la malade, et qui était sur le point de s'étendre à tout le corps ? Extincto, ab algido et viscido ostrearum succo, pertinacissimo illo incendio, quo procul dubio conflagrasset miserrime universum ipsius corpus. Tulpius termine le récit de ce fait par ces paroles remarquables: Neque certè inconsideratè agere videtur qui circumspectè cedit natura inclinationibus, et obliquat prudenter sinus, ubi non licet rectum tenere cursum. Le professeur Fouquet nous rapportait dans ses leçons orales, qu'ayant été consulté pour une vomique regardée comme incurable, il conseilla au malade, qui était un peintre fort mauvais sujet, deux cautères sur le thorax et des huîtres pour unique nourriture. Le malade fut complètement guéri au bout de quatre mois.

Mais il est aussi d'autres maladies que le régime des huîtres est capable de soulager ou de guérir : nous allons exposer seulement celles de ces maladies dont on a obtenu, par ce régime, des guérisons durables et bien constatées. Et d'abord nous serions portés à croire que les huîtres sont propres à dissiper les fièvres intermittentes, en nous rappelant que Henri IV fut guéri par elles d'une fièvre quarte invétérée; mais nous aurons plus bas à citer un fait contradictoire, rapporté par Lotichius, celui d'une fièvre tierce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicolai Tulpii Amstelredamensis Observationes medicæ. in-8.º Amstelredami, apud Ludovicum Elzevirium. 1652. pag. 115 et 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'ai retrouvé ce sait dans une thèse sur la vomique, soutenue à Montpellier en février 1805.

occasionnée par les huîtres. Les choses restent donc dans le doute, et ce n'est pas sur des témoignages aussi équivoques qu'il convient de nous appuyer.

Il est plus constant qu'elles remédient fort bien à la constipation, par l'hydro-chlorate de soude qu'elles contiennent abondamment, et, sous ce rapport, elles ne sont pas d'une médiocre utilité aux sujets hémorroïdaires et hypocondriaques. Certaines affections chroniques du foie sont singulièrement soulagées par leur usage.

Leur efficacité dans le scorbut est encore plus incontestable. On lit, dans l'Histoire des Voyages, que l'équipage d'un vaisseau fut jeté par la tempête sur une côte déserte. En proie à cette terrible maladie et poursuivis par une faim qu'ils ne pouvaient assouvir, ces malheureux passagers s'attendaient à une mort qui leur paraissait inévitable, lorsqu'ils s'aperçurent que les rochers qui bordaient la côte étaient couverts d'huîtres; ils s'en rassasièrent, virent leur maladie disparaître, et récupérèrent bientôt leurs forces épuisées.

Pour arrêter les progrès du scorbut et remédier au vice strumeux, on en fait des bouillons plus substantiels et contenant plus d'ozmazome que les bouillons de bœuf. Nous employons ici à cet usage les grosses huîtres de la Méditerranée, que nous faisons venir de Marseille.

Elles ont paru aux médecins de notre ville supérieures, pour ces bouillons anti-scorbutiques et antistrumeux, aux huîtres de l'Océan. Ce mollusque convient encore, soit cru, soit en bouillon, dans la chlorose ou ictère blanc, dans les goûts et appétits dépravés, dans les irritations de l'estomac qui signalent la première période de la grossesse, enfin dans une foule d'affections des femmes et des filles.

La chirurgie s'en est servie quelquefois en topiques, dans ses pansemens ou à la suite de ses
opérations. Paul d'Égine conseillait dans certains ulcères, et probablement dans cette maladie assez mal déterminée aujourd'hui que les
anciens appelaient ulcus cacoethes, l'application
sur la plaie même d'une marmelade faite avec
l'huître pilée ou écrasée. Plus tard, on a pansé
certaines plaies, sur la nature desquelles il y
a moins d'équivoque, avec des plumaceaux de
charpie trempés dans l'eau d'huîtres. Ambroise
Paré conseillait d'appliquer sur les bubons pestilentiels un topique composé d'huîtres pilées
avec leurs écailles '.

Ces notions seraient incomplètes si nous ne faisions suivre immédiatement ce que nous

Voyez de plus grands détails dans la Dissertation de M. Pasquier, pag. 47 et 48.

savons sur l'empoisonnement occasionné par les huîtres. C'est une lacune que l'on remarque dans tous les écrits qui ont été publiés jusqu'à présent sur ce mollusque : elle existe aussi dans la thèse de M. Pasquier.

Des poissons qui passent pour très-salubres, aux époques même de l'année où ils sont réputés le plus sains, deviennent quelquefois sujets à des maladies qui en rendent l'usage dangereux '.

Les empoisonnemens causés par les huîtres ne sont pas mieux connus que ceux qui proviennent de poissons pêchés à la mer ou dans nos fleuves et rivières, hors les époques du frai. On parle vaguement de nausées, de vomissemens, de chaleur excessive avec agitation, d'angoisses dans les régions précordiales, de dyspnée, de pouls accéléré, de défaillance, d'une couleur rouge-écarlate dans laquelle toute l'habitude du corps aurait été transformée, de gonflement ou bouffissure au visage et aux extrémités, de convulsions, etc. Mais rien de plus précis dans les

Je sais bien que l'huître, d'après des théories modernes, a été enlevée à la classe des poissons, et que l'on regarde généralement aujourd'hui les mollusques comme formant une famille naturelle à part, idée qui avait été déjà exprimée par Aristote : mais Linné avait placé les mollusques parmi les poissons, et je me suis conformé à sa classification.

auteurs. Il est vraisemblable que les symptômes de la toxication par les huîtres diffèrent peu des symptômes dus à la toxication par les divers coquillages et surtout par les moules. Entrons dans quelques détails.

L'on sait déjà que l'autorité ne permet la vente et l'usage des huîtres blanches et même des vertes que dans les mois qui ont été appelés, d'une expression consacrée par l'école de Salerne, menses errati, et que, pendant les quatre mois qui suivent, il n'est permis ni d'en pêcher, ni d'en vendre. L'époque où s'ouvre la pêche de ce mollusque est fixée par le conseil de St.-Malo. Elle est annoncée par les témoignages bruyans de la joie publique, au son des fanfares, comme l'autorité annonce ailleurs l'ouverture de la chasse, ou comme les empereurs romains en usaient pour la thériaque, que l'on composait avec une solennité extraordinaire, dans leurs propres palais et souvent sous leurs yeux.

Voici, sur la toxication opérée par les huîtres, un fait précis dont je dois la communication à mon savant et respectable ami le docteur Tournon, professeur de médecine à Toulouse. M. S., avocat de cette ville, aujourd'hui juge d'instruction à la cour de première instance, ayant mangé des huîtres à son dîner, éprouva le lendemain, en se levant, des vertiges continus; il crut que la maison pirouettait et allait s'écrouler sur lui; une sueur froide découlait de tout son corps; il ne put achever de mettre son pantalon, et resta les yeux fermés pendant plus de vingt-quatre heures; il avait de fréquentes envies de vomir, et ne rejetait rien. L'auteur de cette observation a gardé le silence sur le traitement qu'il employa. Je sais seulement qu'il s'opposa de toutes ses forces à l'emploi de l'émétique qu'un apothicaire officieux voulait absolument administrer au malade, et que celui-ci guérit heureusement en fort peu de jours.

On lit dans Linné', qu'un marchand qui se rendait à la foire d'Upsal, éprouvait une extrême impatience de manger des huîtres. A peine arrivé, il en avala quinze seulement qui, quoique gelées, lui causèrent le plus grand plaisir; mais il ne tarda pas d'éprouver une colique violente qui l'emporta le troisième jour. Faut-il imputer cet accident à la mauvaise qualité des huîtres ou à l'état de congélation dans lequel elles furent servies? Je ne saurais résoudre la question, mais j'ai souvent mangé des huîtres gelées et entièrement couvertes de glaçons, sans éprouver le moindre dérangement dans ma santé. Beaucoup

<sup>1</sup> Amænitates Academicæ, vol. VII. Fervidorum et calidorum usus.

d'autres en ont fait autant, et n'en ont pas été plus incommodés que moi.

La plupart des auteurs qui ont écrit sur l'huître, disent qu'au temps du frai il se forme dans l'intérieur de ce coquillage une quantité innombrable de petits vers qui en rendent l'usage nuisible. Un grand nombre de ces animalcules n'est pas nécessaire pour corrompre l'huître et lui donner de mauvaises qualités. Un seul, qui semble avoir déclaré à l'huître une guerre impitoyable, suffit pour cela, pendant le frai et hors du frai ; c'est ce petit chancre appelé cancer pulex ou cancerpisum de Linné. Il viole le domicile souvent mal fermé de ce mollusque, s'attache à lui et le suce jusqu'à la mort. Dans cet état, l'huître languit, devient maigre, malade, et peut causer des accidens graves à celui qui en fait une consommation même très - modérée. Voilà donc deux circonstances où l'usage de l'huître n'est pas sain:1.º celle du frai; 2.º celle où elle subit la défloration de son ennemi le plus acharné.

On attribua, dans le temps, aux huîtres une épidémie qui régna au Hâvre, et dont MM. Chaussier et Vauquelin furent chargés, par l'autorité, de prendre connaissance. On peut voir leur rapport sur le parc aux huîtres du Hâvre, dans les bulletins de la Faculté de Médecine de Paris, t. VII, p. 101 et suivantes.

Le docteur Zandick, médecin de l'hospice civil de Dunkerque, a publié des détails sur une épidémie du même genre, qui s'étendit à un grand nombre de sujets dans le département du Nord, en septembre 1818, et qui reconnaissait pour cause l'usage d'huîtres de mauvaise qualité!.

Un fait isolé ne prouve rien; cependant Lotichius, cité par Zuckert<sup>2</sup>, rapporte qu'une fièvre tierce fut causée par l'usage des huîtres.

Il est facile de citer des observations semblables, mais il n'est pas aussi aisé de les ramener aux principes d'une doctrine fixe et positive. On entrevoit seulement que les huîtres sont sujettes à des altérations qui peuvent en rendre l'emploi plus ou moins nuisible ou dangereux. Les circonstances où les huîtres, hors le temps du frai, contractent ces qualités malfaisantes, ont besoin d'être mieux déterminées.

A l'époque où je publiai la première édition de ce travail sur l'huître<sup>3</sup>, je me plaignais de ce que l'analyse chimique de ce mollusque n'avait pas encore été faite. Cette plainte est une erreur que je m'empresse de rectifier ici. Toutes les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez la Faune des médecins, par Hippolyte Cloquet, 1825, p. 452.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Opus cit., p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Février 1827.

substances organiques ont été analysées, et l'huître, à raison de son importance comme aliment et comme remède, a dû plus particulièrement fixer l'attention des chimistes. L'analyse chimique des huîtres a été faite; on la trouve dans la Dissertation de M. Pasquier. J'en rapporte ici les résultats, sans m'engager dans de longs détails relatifs à l'emploi des réactifs qui ont servi à la faire connaître.

L'eau des huîtres contient beaucoup d'hydrochlorate de soude, d'hydro-chlorate de magnésie, de sulfate de chaux, de sulfate de magnésie et une assez grande quantité de matière animale qui a toutes les propriétés de l'ozmazome. Le corps de l'huître abonde en phosphore, et ce principe y est combiné à-peu-près comme il l'est dans la laite des poissons.

Il résulte de toutes les expériences, que les huîtres contiennent beaucoup d'eau, peu de matière animale solide, et que cette matière animale contient elle-même: 1.º beaucoup de matières salines, et les mêmes que présente l'eau de la mer; 2.º beaucoup de phosphates de fer et de chaux; 3.º beaucoup d'ozmazome; 4.º une certaine quantité de gélatine; 5.º une certaine quantité de mucus; 6.º une matière animale

<sup>1</sup> Voyez depuis la page 21 jusqu'à la page 28.

d'une nature particulière, dans laquelle le phosphore entre comme élément.

Voilà ce que m'ont appris sur l'emploi de l'huître mon expérience personnelle, mes observations sur les nombreux malades auxquels j'en ai conseillé l'usage, mes rapports et ma correspondance avec les médecins des pays où elle est fort abondante; enfin, la lecture critique, c'est-à-dire raisonnée de tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent sur ce mollusque. Une étude plus approfondie du règne animal ferait découvrir, dans cette partie du règne organique, trop méprisée par les auteurs de matière médicale, une foule de principes précieux et de médicamens assimilables, qu'on ne sait ni extraire des substances qui les contiennent, ni appliquer aux maux dont ils seraient le plus sûr soulagement. Et, par exemple, il n'est pas douteux pour moi que les parcs d'huîtres ne deviennent un jour aussi célèbres pour les traitemens des maladies, que le sont aujourd'hui les sources d'eaux minérales, qui font tant de victimes et opèrent si peu de guérisons; que près de ces parcs ne soient organisés des établissemens de santé, avec leurs inspecteurs, leurs infirmeries et leurs hôpitaux. Déjà même j'ai pris l'initiative de ces traitemens, et, dans un grand nombre de maladies chroniques pour lesquelles je suis consulté, j'envoie les individus qui en

sont atteints dans quelqu'une des villes du littoral de l'Océan, pour y faire une abondante consommation d'huîtres fraîches. La singularité du remède pour les malades qui habitent l'intérieur des terres, et qui souvent n'ont jamais vu d'huîtres, m'a fait éprouver quelque résistance; mais j'ai persévéré dans l'indication du moyen curatif: quelques cures brillantes et inespérées en ont proclamé l'efficacité. J'ai tout lieu de croire que bientôt la voix forte et sonore de la vérité, couvrira la voix aigre et criarde du préjugé, et qu'on ira à la mer pour y suivre le régime des huîtres, aussi souvent au moins qu'on y va pour prendre les bains à la vague.

FIN DES LECTURES.

Je croyais pouvoir ajouter ici une onzième lecture faite au Conseil de salubrité en 182... Elle contenait mon opinion sur l'emplacement choisi d'abord par l'autorité pour la construction d'une nouvelle maison de détention, destinée à remplacer celle de Saint-Joseph. C'était dans la partie septentrionale de la presqu'île, à une égale distance des deux fleuves, que l'autorité voulait élever le bâtiment consacré aux détenus. Je représentai dans cet écrit, avec toute la modestie, avec tout le respect qu'il convient d'observer dans des controverses de cette espèce, que les vents du midi, ne trouvant aucune barrière de ce côté, souffleraient continuellement sur la nouvelle habitation les vapeurs plus ou moins délétères des usines où l'on travaille à obtenir des produits chimiques, presque toutes situées au centre et au sud de la presqu'île, tandis que les vents plus sains du nord, brisés par le rideau des hauteurs qui dominent la ville du côté de Fourvières, y apporteraient avec plus d'obstacle leur haleine pure et rafraîchissante; que le sol de Perrache, formé d'un terreau léger et rapporté, serait inutilement déchiré, même à une certaine profondeur, pour fournir une eau potable dont les établissemens de ce genre ne sauraient se passer, et qu'il faudrait nécessairement pour celui-ci aller chercher hors de son enceinte et assez loin; que l'abaissement du terrain l'exposerait sans cesse à l'humidité; qu'il se couvrirait de flaques d'eau, dont plusieurs pourraient facilement dégénérer en marécages; enfin, que la bêche des entrepreneurs n'avait jamais remué impunément pour la commune de Ste.-Foy le terrain de Perrache, ainsi que l'attestaient, entr'autres observations, celle de deux épidémies qui avaient désolé ce village, l'une en 1780 et l'autre en 1814.

La première alarma l'intendance qui envoya sur les lieux les médecius les plus éclairés de la ville pour reconnaître la nature de la maladie régnante et lui en faire un rapport. Confondue avec les malbeurs de la première invasion, la seconde épidémie, quoique plus meurtrière, n'excita pas le même intérêt; elle fut à peine remarquée. Quant à moi, dont les soins furent souvent réclamés à cette époque, j'observal et j'étudiai la maladie dans toutes ses variétés. C'était un vrai typhus; il enleva dans certaines maisons la moitié de ceux qui les habitaient, n'ayant pu faire adopter l'emploi des fumigations acides à des paysans peu instruits, et d'ailleurs découragés par toute sorte de calamités. Les soldats autrichiens, qui partageaient le domicile des malheureux malades et souvent leur

L'occasion était favorable pour discuter comparativement les avantages et les inconvéniens attachés aux plans pour l'agrandissement de la ville, proposés presqu'en même temps, l'un par Perrache et l'autre par Morand. Je prouvai facilement que le plan du premier, si cher aux intérêts de l'aristocratie-urbaine, et qui a prévalu jusqu'à ce jour, tendait à rendre la circonscription de la ville de plus en plus irrégulière et défectueuse en la prolongeant du nord au sud, sens dans lequel elle est déjà trop étendue; j'y prédisais qu'on reviendrait plus tard à celui de Morand, si favorable au commerce et à l'industrie, qui tend à agrandir la cité de l'ouest à l'est, pour en former une ville en quelque sorte circulaire, traversée par deux grands fleuves et ornée de quatre grands quais.

Quant à l'établissement de la nouvelle maison

chambre à coucher, furent tous exempts de l'épidémie. Elle ne se manifesta dans aucun de leurs dépôts, dans aucune de leurs ambulances sur cette ligne. Je fais cette remarque d'une manière expresse, afin de répondre par écrit, comme je l'ai fait souvent de vive voix, à ceux qui dans le temps attribuèrent ce typhus aux communications inévitables des habitans de Ste.-Foy avec l'armée d'occupation. Les travaux exécutés à Perrache en 1813 pour l'érection d'un palais impérial furent, selon moi, la vraie et principale cause du mal.

pour les détenus, l'autorité renonça à son premier projet, mais non pas entièrement; et l'on construit en ce moment la prison qui leur est destinée près du Rhône, à quelques toises de la chaussée.

C'est de memoire que je reproduis ici le canevas de mon travail, dont je n'ai point gardé de copie. L'écrit dans lequel j'avais exprimé ces idées et ces vues, a été égaré: on n'a pu le retrouver ni dans le porte-feuille du Conseil, ni dans les cartons de la Préfecture. Envoyé dans le temps au Conseil-d'état, il sera probablement resté dans ses archives.

## TABLE.

| 5  |     |
|----|-----|
| 17 |     |
| 23 |     |
|    |     |
| 28 |     |
| 30 |     |
| 10 |     |
| 39 |     |
|    |     |
| 55 |     |
| 75 |     |
| 88 |     |
|    | 132 |
|    |     |
|    | 149 |
|    |     |

FIN DE LA TABLE.

VILLE DE LYON Biblioth. du Palais des Arts

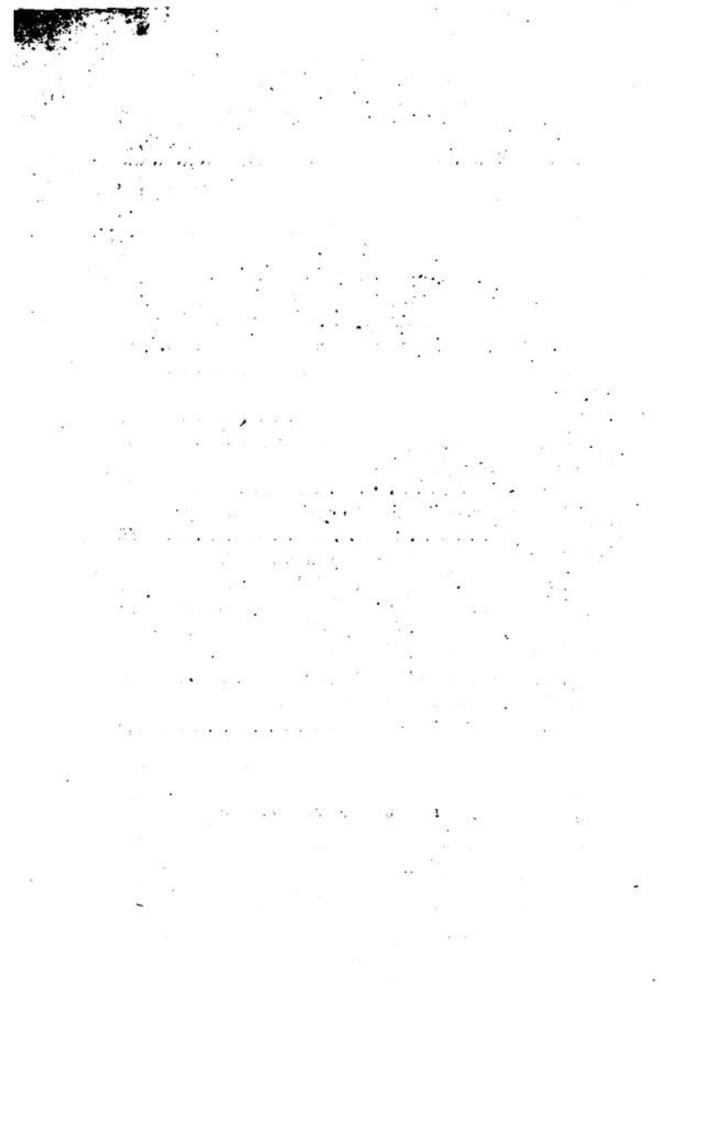

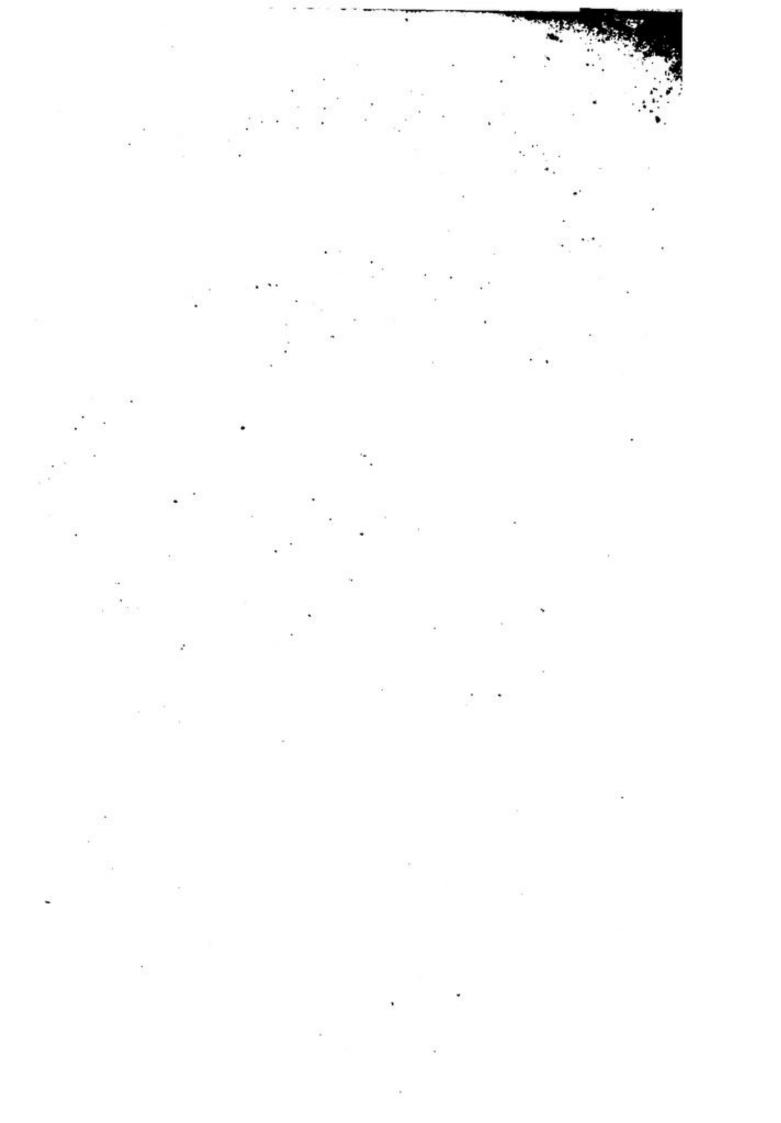

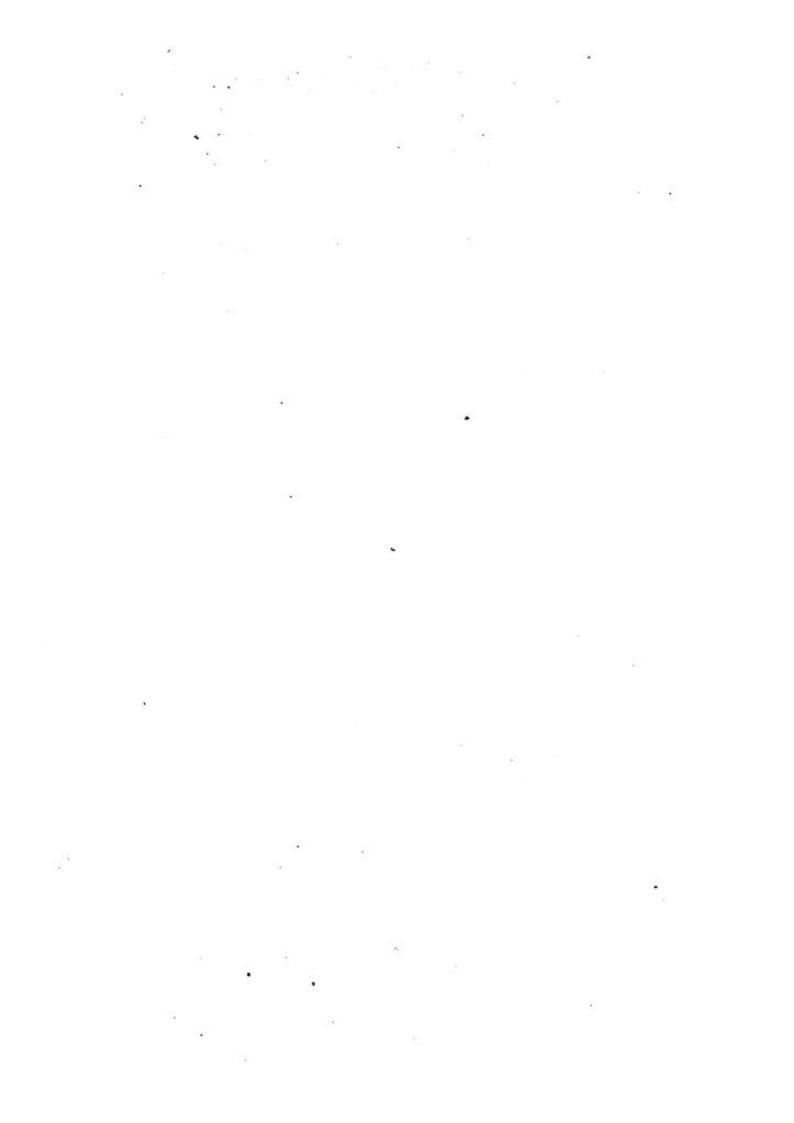

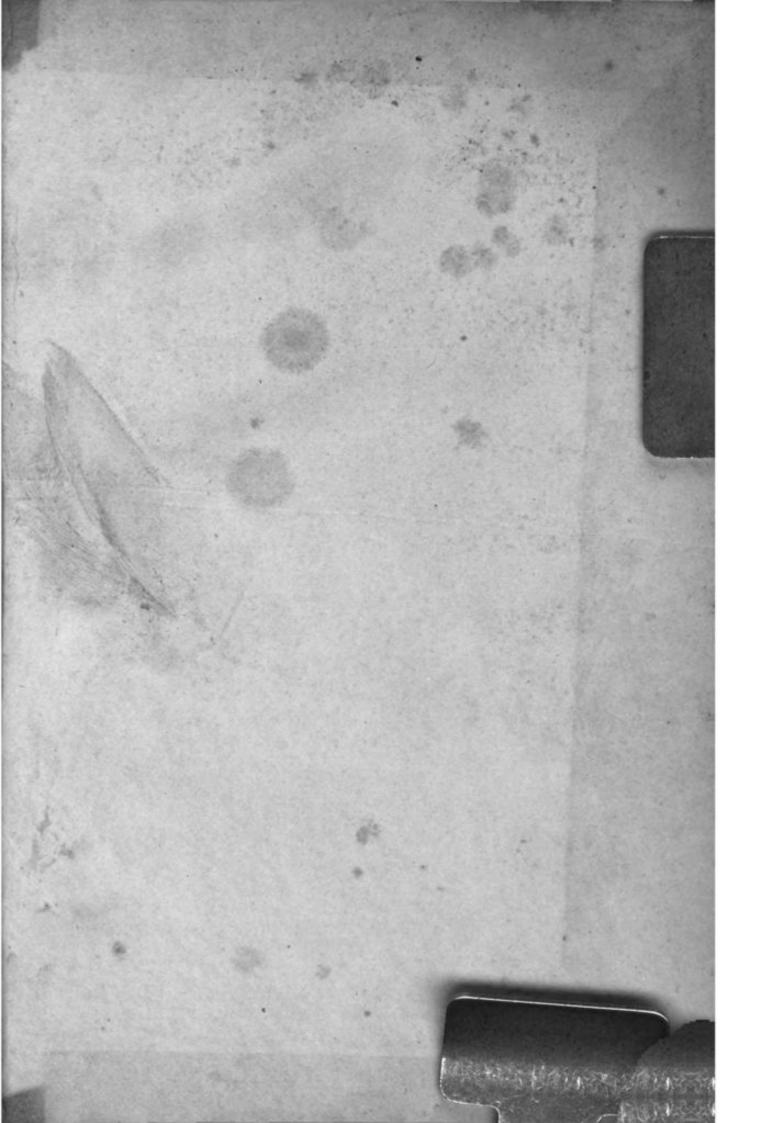

